

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



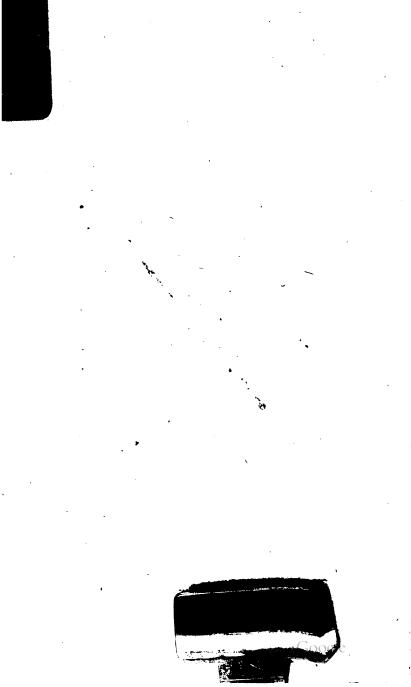

# VOYAGE DE LA BAYE DE HUDSON.

TOME SECOND.

## VOYAGE

## DE LA BAYE

## DE HUDSON.

Fait en 1746 & 1747, pour la Découverte du Passage

DE NORD-OUEST.

#### CONTENANT

Une Description exacte des Côtes & l'Histoire Naturelle du Pays, avec une Relation historique de toutes les Expéditions faites jusqu'ici pour la Découverte d'un Passage plus court aux Indes Orientales, & des Breuves évidentes de la Réalisé de ce Passage-

## TRADUIT DE L'ANGLOIS

De M. HENRI ELLIS, Gentilhommes Agent des Proprietaires pour cette Expédition.

Operrage très-interessant pour le Commerce Marisime, envis chi de Figures & d'une Carte nouvelle & très-exaste de la Baye de Hudson & des Pays adjaceus.

TOME SECOND.



## A PARIS,

Chez Sebastien John; Imprimeur-Libraire; rue de Hurepoix, aux Cicognes.

M. DCC. XLIX.

Avec Approbation & Privilege du Roi.



## VOYAGE

DE

## LA BAYE DE HUDSON,

Pour la Découverte du Passage de Nord-Ouest;

# SUITE DE LA SECONDE PARTIE;

Une Relation claire & circonstanciée de la derniere Expédition faite en 1746 & 1747. par la Galiote de Dobbs & par le Vaisseau appellé la Castornic.

ES Vaisseaux destinés pour la Découverte du Passage de Nord-Ouest descendirent la riviere de Gravesande

jusqu'à Hope le 20 Mai 1746, & ils y
II. Volume. A



reflerent julqu' du zu du meme mois. Mais ayant cu avis que les vaineaux de la Compagnic de la Baje de Hudfon & le vaisséau de Roi appellé le Loo. de quarante piéces de canons destiné pour notre Convoi étolent fortis du Nore, nous les suivimes avec toute la diligence possible, esperant de les joindre à Yarmouth, & nous nous trouvames en effet avec eux dans la Baye de Houseley. où nous recumes nos instructions du Convoi. Le 27 nous mouillames l'ancre à la Rade de Yarmouth, où la Californie ayant été un peu endommagée se sit radouber promptement. Le 31 le Chef-d'Escadre donnale fignal pour lever l'ancre, & nous partimes en compagnie evec les quatre vaisseaux de la Baye Hudson & certains autres destinés

pour le Nord & pour l'Ouest.

Le 1 Juin nous passames Scarborough, & le 2 hous risonillames l'ancre devant le château de Thinmouth.
Notre premier Contre Maître nous
leandonna ici, ou plutôt ce sut nous

de la Baye de Hudson. qui le laissames. Il étoit allé à terre, & pendant ce cemps le Convoi donné le fignal pour lever l'ancre. Nous tiramés quelques coups de canons pour le rappeller à bord, mais, comme I ne vint point, nous partimes fanchii. Nous rencontrames le godeux maiffeaux de guerre Hollandon in ils faluerent le vaisseau de Roi, qui leur rendit le salut à la maniere decostrumée. Nous cumes le 6 une furieuse tempete, & comme le vent étoit contraire nous fimesroute pour le Sand du Ham (Ham-Sound) dans les Oreades, & nous mouillames l'ancre le même foir dans la Baye de Kirkwall, & le lendemain matin à Carfton dans l'Isle de Pomone, où mous trouvemes à l'ancre la Chaloupe appellée : Goulu se Mer . commandée par le Capitaine Middleton . & la Galifornie que noss avions perdu de vue la veille as vant d'entrer dans le Sondidu Ham. Nous y fimes provision d'an , de vivres & de toutes les choses nécels

saires pour la route.

**V**oyage

Le 12 le Capitaine Middleton, que le Chef-d'Escadre Smith en arrivant à Carpton avoit nommé pour notre Convoi, donna le signal pour lever l'ancre. Tout étant en état & le vent très-bon, la Flote mit à la voile, & le même soir nous perdimes l'Isle de vuë. Nous passames le 15 les Isles situées à l'Ouest du Cap-Hue & appellées Roan & Burra . & ce fut de-là que nous primes le large. Le 17 étant à environ 60 lieuës à l'Ouest de ces Isles, le Convoi ayant reçu le salut, des Vaisseaux de la Baye de Hudson & des nôtres, & y ayant répondu, nous laissa poursuivre notre route & s'én retourna aux Orcades.

Nous nous séparames le 18 des Vaisseaux de la Baye de Hudson. & nous n'en vîmes depuis aucun pendant toute l'année, La Califoraie & motre Vaisseau étant seuls de compagnie, nous convinmes entre nous de nos signaux; ce qui nous sut d'une grande utilité dans la suite du Voyage, Il ne se passa rien d'extraordinaiz

de la Baye de Hudson.

re jusqu'à la nuit du 21, qu'un incendie terrible prit dans la grande Cabane de la Galiote de Dobbs. Le feu avança avec une rapidité étonnante vers la Sainte-Barbe, qui étoit précisément au-dessous, & où ik y avoit pour le moins trente ou quarante barils de poudre, sans parler des chandelles, de quantité d'esprit de vin, de méches & de toutes autres sortes de matieres combustibles. Il est imposfible d'exprimer la consternation & la confusion générale que cet accident causa dans tout le vaisseau. La réflexion sur le danger de l'endroit où le feu étoit, fit que tous eeux qui étoient à bord regarderent chaque moment comme le dernier de leur vie. C'est en ces occasions, qu'on entend toute l'éloquence marine à la fois. Les lamentations, les brieres, les malédictions, les injures se succédent alternativement. Ce n'étoit cependant pas là le parti qu'il falloit prendre en ce moment pour sauver le vaisseau & nos vies.

On tira promptement de l'em en grande quantité qu'on employa foat à propos pour arrêter le progrès du feu, & l'on peut dire, que nous demons tout à un petit nombre de personnes, qui, malgré l'état funeste où nous étions, avoient conservé leur sang froid & qui mirent tout en œuwe pour conferver le vaisseau. Quant au gros de l'Equipage, il étoit éton, pant de voir la quantité d'expédiens que la crainte de périr leur inspiroit qu'ils étoient prets d'exécuter, sans les examiner, & qu'ils abandonnoient he moment suivant par distraction ou par desespoir. Les uns voulurent qu'on mit les chaloupes en Mer. On courût, on y mit la mit la main; mais personne n'eux assez de patience pour y travailler ou pour se mettre à isser. Les autres furent d'avis qu'on doublât les voiles, pour joindre la Californie, qui étoit en ce moment fort loin devant nous, afin que s'il y avoit quelqu'un en vie après que le vaisseau cût sauté en l'air, on cût dude la Baye de Hudson.

moins l'esperance de se sauver à bord, de ce vaisseau, Mais il n'y avoit rien de si chimérique que cette idée pout peu qu'on sit assention à notre état. la plûpart de nos voilce étoient déranges & ilfalloit bean coup de temps & depeine pour les nomentre. Au min lieu de cette confusion, générale celui qui tonoit le gouvernail, étant directement au-dellus du feu & de la Sainte-Barbe, & réfléchissant sur son Generality paroilloit plus affreux que celuide tous les autres, le laisse aller à ses distractions saus être aucunement en état de faire les fonctions de fa charge.

Le vailleau étoit tantôt directer ment opposé au vent & les voiles jettés de part & d'autres, faisoient un bruit qui ressembloit au tonnerre; tentôt il couroit ou rouloit plûtôs directement avec le vent, pondant que tout le monde assemblé sur la pont attendoit avec une espece d'agonie peinte sur tous les visages le moment fatal qui devair sint leur

Voyage

reusement éteint, & tout le monde revint de sa perplexité. Il n'y a certainement rien à bord d'un vaisseau qui demande tant d'attention que le soin du seu, comme nous l'avons malheureusement éprouvé, & comme on en voit tous les jours d'autres exemples encore plus funestes que le nôtre. Cet accident assiva chez nous par la négligence du garçon de la Cabane, qui n'avoit pas pris garde à la chandelle, pendant que les Capitaines & les autres Officiers étoient sur le Pont.

Il n'arriva rien de remarquable jusqu'au 27 du mois. Nous rencontrames ce jour quantité de glaçons qui charioient à 58°, 30' de Latitude à l'Est du Cap-Farewell en Groenland, où ayant aussi perdu de vuë la Californie dans les grands brouillards qu'il faisoit, nous la réjoignimes heureufement quand le temps sut éclairei & nos deux vaisseaux poussant au Sud, sortirent bien-tôt des glaces.

Nous passames ensuite pendant assez long-temps par des quantités prodigieuses de bois flotté. C'étoient comme des especes de morceaux assez larges de bois de charpente qui flottoient de toutes parts dans la Mer-Ce bois est une chose si singuliere, que tout homme accoûtumé à penser ne sauroit s'empêcher ici de se laisser aller à une longue suite de réflexions, & jusqu'à présent on n'a fçû donner aucune raison satisfaisante pour expliquer d'où ce bois flotté pourroit venir. Toutes les Relations j que nous avons du Groenland . & des Côtes du Détroit de Davis & de celui de Hudson, quoiqu'elles différent assez dans bien d'autres choses, s'accordent toutes à nous affurer positivement qu'il ne croît point de bois de la forme de ce bois flotté dans tous ces Districts: d'où nous devons conclure, que, de quelque part qu'il puisse arriver en ces endroits de la Mer, il ne peut absolument pas ve-

nir de ces Pays que je viens de nom-

mer. Quelques-uns se sont imaginé, qu'il est jetté ici en venant des Côtes de la Norwege. & d'autres le dérivent de la Côte Orientale du Pays de Labrador dans l'Amérique Septentrionnale. Mais j'avoue volontiers, que ces deux sentimens ne me paroissent. guéres probables; car d'un côté les. Vents de Nord-Ouest, qui prédominent en ces endroits, l'empêcheroient d'arriver ici de la Narwege. & de l'autre Côté les Courans violens qui sortent du Désnoit de Davis & de celui de Hudfon en tendant vers le Sud. l'arrêteroient au passage, & il ne pourroit jamais venir dans ces Mers. de la Côte d'Amérique.

Monfieur Egede, qui a demeuré pendant plusieurs années dans la Co-lonie Danois, établie à l'Ouest du Groenland, explique la chose d'une maniere qui me paroît moins susceptible de difficulté que toures les autres. In ditavoir vu sur la Côte Orientale de ce Pays à 61° de Latitude des Bouleaux, des Ormes, & d'autres el-

pecce d'arbres de dix-huis pieds de haut & de la grosseur de sa cuisse, & il ajoûte avoir observé, que dans la Norwege aussi bien que dans le Groenland, la Côte Orientale est plus chaude que l'Occidentale, & que par conséquent les arbres y creissent plus aisément & deviennent plus gros que de l'autre côté; ce qui pourroit en quelque façon nous porter à croire, que ce bois souté viene du Groenland. du moins nous devons nous en tenir à ce sentiment jusqu'à de quelqu'un nous dise quelque chose de plus pro-hable sur ce sujet.

Le s Juillet nous découvrimes ces montagnes de glaces qu'on rencontre en tout temps proché le Détroit de Hudion. Ces glaces entaffées font d'une figure monfrueuse, & je suis très-assiré de no dire sen de trop en assurant le Locteur, qu'il y en a de eine ou six sens venges ( c'est-à-dire quince ou dix-buir-cens pieds), d'épaisseur, le pourroit légitimer ce fair par quantité d'autoniés; mais ces ei-

tations ne contribueroient en aucuane façon à lever la difficulté qu'il y a de comprendre comment ces montagnes prodigieuses se forment. Plusieurs Auteurs ont essayé de resoudre cette question, & voici ce qu'entr'autres le Capitaine Middleton pense à ce sujet.

Le pays est fort élevé, dit-il; > tout le long de la côte de la Baye de » Baffin, du Détroit de Hudson, & c. & il » l'est de cent brasses ou d'avantage » tout près de la Côte. Ces Côtes ont » quantité de Golfes, dont les cavités » sont remplies de neiges, de gla-» ces & gêlées jusqu'au fond, par » rapport à l'hyver presque continuel » qui regne dans ces endroits. Ces » glaces s'y accumulent pendant qua-» tre, cinq ou sept ans, jusqu'à ce » qu'une espece de déluge terrestre, » qui arrive communément à ces pé-» riodes par tout ces pays, les déta-» che & les entraîne dans le Détroit » ou dans l'Océan, où elles suivent » la direction des vents yariables & 5 des courants pendant les mois de ■ Juin, de Juillet & d'Août. Ces mon-» tagnes augmentent en masse plû-» tôt qu'elles ne diminuent, étant » entourées, excepté dans quatre ou so cinq points de leur circonférence, » de glaces plus minces jusqu'à la » distance de plusieurs centaines de » lieuës, ce pays étant d'ailleurs cou-» vert de neiges pendant toute l'an-» née, & l'eau étant presque toûjours → extrémement froide pendant ces » mois d'Eté. Les glaces plus minces p qui remplissent presqu'entiérement » les Détroits & les Bayes, & qui » hors de-là couvrent l'Océan le long » de la Côte jusqu'à plusieurs lieuës, ont quatre, à dix brasses d'épaisseur, » & elles refroidissent tellement l'air, p qu'il se fait un accroissement continuel à ces grandes illes de glace par " l'eau de la Mer qui les arrose à chaa que instant & par les brouillards humides & très-fréquens en ces en-» droits, qui tombent en forme de petite pluye & se congelent en tom-

t

Voyage . 14

» bant fur la glace. Ces montagnes » ayant beaucoup plus de profon-» deur au-dessous de la surface de la » Mer qu'elles ne s'en élevent au-=dessus, la force des vents ne peut » pas faire grand effet fur elles pour » les mouvoir : car quoique le vent » sousse du côté de Nord-Ouest pen-» dant près de neuf mois de l'année, »& que par-là ces isses soient poussées » vers un climat plus chaud, leur » mouvement est néanmoins si lent. aqu'il leur faut un grand nombre d'an-» nées pour avancer cinq ou fix cens » lieues vers le Sud, & je crois mê-= me qu'on doit leur donner plu-» fieurs fiécles pour faire ce chemin. » Quoiqu'il en soit, ces montagnes » de glaces ne peuvent se dissoudre, » qu'étant arrivées entre 50 & 80 de-» grès de Latitude, où elles s'élevent » peu-à-peu en devenant plus lege-= res, à mesure que le Soleil en con-» fume & fait évaporer la partie dé-» couverte & exposte à ses rayons,..

D'un autre côté M. Egede, que je

.15

viens de citer, assure très-positivement, que la glace dont la Mer est presque toûjours embarassée en ces endroits, & qui, comme il dit, s'éleve en especes de montagnes d'une grosseur étonnante, qui sont aussi profondes sous la surface de la Mer qu'elles sont élevées au-dessus, n'elt autre chose que des morceaux des montagnes de glaces de la Côte, qui étant crèvés tombent dans la Mer qui les amene. Il est vraisemblable que cet Auteur ne débite pas iei des conjectures; mais plûtôt qu'il parle avec connoissance de eause & seion ce qu'il a vu ku-même se c'est ce qui me fait croire que pour résoudre la question d'où viennent ces montagnes de glaces, on ne fauroit mieux faire que de joindre les raisons de ces deux Auteurs. Je crois leur origine telle que M. Egede la décrit; mais je fuis persuadé que l'accumulation de matiere, qu'il faut pour former des masses aussi énormes, se fait, comme le dit le Capi-

taine Middleton. Je crois encore, que quand elles tombent dans la Mer, elles doivent déjà former des masses très-considérables, & de la moitié de la grosseur à laquelle elles parviennent ensuite; & il me paroît trèsvraisemblable qu'elles tombent de la Côte dans la Mer, comme dit M. Egede, parce qu'il faudroit attribuer une force au-delà de toute imagination à ces déluges terrestres, qui, selon le Capitaine Middleton doivent les entraîner. Je crois même, pour dire la vérité, que ces déluges sont des faits avancés sans preuves : car les dégels ne sont ni subits, ni si violens dans ces pays, & ils se font au contraire très-lentement & peuà-peu. Les glaces & les neiges se fondent pendant le jour quand le Soleil est à son plus haut degré; mais la gêlée reprend par-tout pendant la nuit, quand le Soleil est au - dessous de l'horison; ce qui fait que la dissolution ou consomption des glaces est très-peu considérable dans une journée.

de la Baye de Hudson. journée. Ce raisonnement est confirmé par le contraire que nous voyons arriver dans le Factoreries Méridionales de la Baye de Hudson, qui sont fort incommodées par ces déluges terrestres, dont le Nord est entiérement exempt par les raisons que ie viens d'alleguer. Je suis d'autant plus convaincu que ces glaces se forment, comme je viens de le dire, que j'ai fait moi-même plusieurs obfervations fur la différence qu'il y a entre les basses glaces & celles qui forment ces montagnes, & dont les dernieres sont beaucoup moins solides, & d'une couleur beaucoup plus claire que les premieres. Mais en voilà assez sur ce sujet, & il est temps de revenir à l'Histoire de notre Voyage.

Le 8 Juillet nous touchames les Isles de Resolution à la distance d'environ une demie-lieuë. Les brouillards extrémement épais furent cause que nous ne les apperçûmes pas plûtôt, & heureusement pour nous, le temps s'é-

II Volume.

claircit un peu : car si les brouillards avoient continué un peu plus longtems, il est très-vraisemblable que nous aurions échqué sur la Côte, on que nos vaisseaux se seroient brisés en morceaux contre les rochers. Nous eumes beaucoup de peine à nous tirer de ce pas dangereux. Le vent & les flots nous poussoient contre la Côte, & nous fumes obligés d'avoir recours aux rames & de nous faire touer en mettant les chaloupes en avant. Nous sortimes à la fin du danger, & nous pouffames notre route aux Isles supérieures des Sauvages, où nous rencontrames fort peu de glaces dans le passage.

Quand nous sumes devant ces lises, il nous vint à bord vingt-six petits canots tous remplis d'Esquimeux Indiens, qui demanderent à tra-siquer avec nous. Leurs marchandises consistoient en Côtes de Baleines & en peaux de Veaux marins, & nous leur donnames en échange des haches, des scies & de la quinquaillerie.

La Poin pag. 18.



Vue art Sc.

He n'avoient pas apporté beaucoup de marchandises; cependant le prohe, the pour fings he gay, he con-Adérable par l'évaluation de leurs marchandifes contre les nôtres. D'un autre côré ils étoiens li contans des fent watere v de ile none briever da . continuer ce trafic tant que cela la Bontton, & Boin eat effet abigeanois dispass de toutes leurs marchandifes . les hommes aufli - bien que les soumes testivishe sace nub argent peinte fur laurs vilages, & se deshabillerent presque tous nuds pour vendre leurs habite; & ils prirent en échange des coûteaux, des morceaux de fer &c. Nous oblervames en eux mue continue pizarte, qui étoit de lécher tout ce qu'ils avoient acheté de nous avant de le mettre dans leurs Canora. La Lestieur na sara peut-être pes fâché de connoître un peu plus particuliérement cette Nation, & comme c'est ici l'endroit le plus convenable de tout mon Ouvrage pour en parler, j'en donnerai une descriprion aussi succincte & aussi exacte

qu'il me sera possible.

Ces Peuples sont d'une stature médiocre, généralement robustes, d'un bon embonpoint & bazanés. Ils ont la tête large, la face ronde & plate, les yeux noirs, petits & étincellans, le nez plat, les lévres épaisses, les cheveux noirs & longs, les épaules larges; mais les pieds extrémement petits. Ils sont gais & vifs; mais ils paroissent fort subtils, rusés, fins & fourbes. Les flateries ne leur coûtent rien; mais ils se font un plaisir de voler l'Etranger. Il est aisé de les mettre en colere, & ils prennent alors une espece de fierté; mais aussi il ne faut pas beaucoup pour les intimider.

Ils sont extrémement attachés à leurs coûtumes & à leurs façons de vivre. Je sçais que plusieurs de ces Esquimaux ayant été faits prisonniers dans leur jeunesse par les Indiens Ménidionaux & transportés aux Factoreries ont toûjours regretté leur pays

natal, même après avoir vécu pendant long-temps parmi les Anglois. Unentr'autre, ayant depuis toûjours mangé à la maniere Angloise. & se trouvant un jour présent lorsqu'un Anglois ouvrit un veau marin, se jetta sur l'huile qui en sortoit en grande quantité, & avala avec une avidité étonnante tout ce qu'il en put ramasser avec ses mains, en s'écriant: Ah! que j'aime mon cher pays natal, où je pouvois me remplir le ventre de cette huile tant que je voulois. Il ne seroit pas fort difficile de les civiliser, si le commerce qu'il y a à faire avec eux en valoit la peine. Cependant ce commerce, quoique de peu d'importance aujourd'hui, pourroit devenir très-considérable, si on avoit soin d'encourager ces Peuples en leur fournissant des instrumens propres pour la peche des baleines, des veaux marins, &c. Ils sonttrès-habiles à gouverner leurs canots, qui sont d'une construction fort convenable à leurs besoins, aisés à transporter & à mouvoir dans l'eau,

22

Ces canots sont saits de bois ou de côtes de baleines. Ils sont fort minces, & tout-à-fait couverts de peaux de veaux matins, à l'exception d'un trou au milieu qui a un rebord de oâtes de baleines ou de bois pour empêcher l'ean du Pant d'y entres & qui ost fait précisément pour qu'un seul homme puille y entrer & s'affeoir dans le canox en étendant ses jambes en devant. Il y on a pa de ce rebord il s'éleve tout au tour un marceau de peau, que l'homme assis dans le canot lie autour de son corps & qui le garantit absolument de l'eau. Ils mettent sur les coûtures une espece de goudron ou celle faite, à ce qu'onprétend, d'huile de veaux marins. Ils transportent dans cos canots tous leurs petits besoins & les instrumens pour la pêche des baleines, des chevaux, des licornes, de veaux marins. &c. pour laquelle ils sont fort habiles. Ils ont aussi dans leurs canoes des frondes & des pierres, dont ils scavent se servir avec une dextérité de Veaux Marons Tom II Per 11



infinie, & à des distances très-considérables. Leurs harpons ent en haut une pointe de dent de cheval marin, qui sert à dander les baloines ou autres gros poissons, après qu'ils ont été blessés, pour les dépêcher d'autant plus promptement. L'autre extrémité de l'harpon est proprement faite pour les blesser. C'est une espece de barbe garnie de for, qui se cramponne & s'arrête dans le corps du poisson, au lieu que l'autre extrêmité de l'harpon en tombe d'elle-même. Il ya une fangle de peau de cheval marin attachée à la harbe de l'harpon, à l'autre bout de laquelle il y a une peau de veau marin en-Ace, qui sert d'une espece de bouée, pour marques l'endroit où est la baleine quand elle se plonge, & qui la fatigue beaucoup en nageant, jufqu'à ce qu'ayant épuisé ses forces elle expire après quelques débats legers dans l'eau. Ils la tirent ensuite à terre avec leurs canots & la dépouillent de la graisse ou huile qui leur sert de nourriture, & qu'ils brûlent en hyves dans leurs lampes.

Ces petits canots ne sont que pour les hommes. Ils font pointus des deux côtés, & ont environ vingt pieds de long fur dix-huit pouces ou deux pieds de large. L'homme qui est dédans, n'a qu'une rame, mais qui est large des deux côtés, & qui sert à ramer alternativement tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Outre ces petits canots ils en ont d'autres, qui font beaucoup plus grands, ouverts & où les femmes travaillent aux rames. Ils sont faits des mêmes matériaux que les précédens, & ils portent audelà de vingt personnes.

Il y auroit bien des choses curieufes à dire touchant les façons de s'habiller de ces Peuples, si je pouvois m'étendre ici sur ce sujet. Les habil-Jemens des hommes sont faits de peaux de veaux marins, ou de bêtes fauves, & souvent de peaux d'oifeaux terrestres & marins cousuës enfemble. Tous leurs habits ont une

espece

Tom II Pag. 24. В

A prete. Che petit Harpon avec or fait de Dents de Cheval Marin.

rin





al marin

Flipart.

espece de capuchón, qui ressemble à celui d'un Capucin. Ils sont serrés autour du corps & ne descendent que jusqu'au milieu de la cuisse. Leurs culottes sont ferrées devant & derriere autour du corps avec une corde, comme on serre une bourfe. Ils portent plusieurs paires de bottes & de focques les unes sur les autres pour se tenir les pieds chauds & pour se garantir de l'eau. La différence qu'il y a des habillemens des hommes à ceux des femmes, est que celles-ci portent à leurs jaquettes une queue qui leur va jusqu'aux talons; leurs capuchons font aussi plus grands & plus larges du côté des épaules, pour pouvoir y mettre leurs enfans, quand elles veulent les porter sur le dos; leurs bottes font aussi beaucoup plus larges & communément garnies de baleines. Quand elles sont quelquesois obligées d'ôter l'enfant pour un moment de leurs bras, elles le fourrent dans une des bottes en attendant qu'elles puissent

le reprendre. Il y en a parmi eux qui portent des chemises de vessies de veaux marins cousues ensemble & presque de la même forme que les chemises qu'on porte en Europe. Leurs habits sont généralement cousus fort proprement, ce qui se fait avec une aiguille d'yvoire & des nerfs de Bêtes fauves fendus subtilement, qui leur servent de fil. Ils ont même beaucoup de goût pour orner leurs habits avec des bandes de peaux de différentes couleurs, qu'ils portent en guise de galons, de rubans & de manchettes, ce qui tout ensemble donne un air propre, leste & même galant à leurs habillemens.

Si leurs habits & autres besoins sont bien ordonnés, il faut avouer, que leurs yeux à neige, comme ils les appellent fort à propos, sont une nouvelle preuve de leur sagacité. Ce sont de petits morceaux de bois ou d'yvoire, proprement sormés pour couvrir les organes de la vûe & noués derriere la tête. Ils ont deux sentes

de la longueur précise des yeux; mais fort étroites, & l'on y voit à travers fort distinctement & sans sentir la moindre incommodité. Cette invention les garantit contre l'aveuglement de la neige, qui est une maladie très - dangereuse & fort douloureuse, occasionnée par l'action de la lumiere, fortement réfléchie de la neige sur les yeux, sur-tout dans le Printemps, quand le Soleil est assez élevé au - dessus de l'horison. L'usage de ces yeux fortifie considérablement la vûe . & les Esquimaux y sont si accoûtumés, que quand ils veulent observer des objets fort éloignés, ils s'en servent ordinairement en guise de lunettes d'approche.

On observe ce même esprit d'invention dans leurs instrumens de Pêche & de Chasse à l'Oiseau. Leurs Dards & Harpons sont très-bien faits & répondent parfaitement aux usages, auxquels ils sont destinés. Leurs Arcs sont sur-tout d'une construc-

C ij

Voyage

tion fort ingénieuse. Ils sont ordinairement, composés de trois morceaux de bois, qu'ils sçavent joindre très-proprement & avec un art admirable. C'est du Sapin ou du Larix, que les Anglois nomment en ce pais Genevrier, qu'ils employent communément pour cet usage, & comme ces bois ne sont ni forts, ni élastiques, ils suppléent à l'un & l'autre en renforçant leur Arc par derriere avec une espece de bande faite de nerfs ou tendons de leurs Bêtes fauves, qui servent aussi de corde à l'Arc. Ils ont soin de mettre Souvent leurs Arcs dans l'eau, ce qui faisant retrécir les cordes leur donne par-là plus d'élassicité & les fait porter plus loin qu'ils ne feroient aurement. Ils sont habitués à cet exercice depuis leur jeunesse, & ils tirent avec une dexterité inconcevable. Voilà ce que j'ai pu rapporter de ces Peuples par ma propre connoissance. Je me contenterai d'y ajoûter quelques remarques selon les

pu tirer.

L'Orthographie du mot Esquimaux, annonce une dénomination Indienne avec une terminaison Françoise, & un célébre Auteur de cette derniere Nation nous apprend, que ce nom vient des mots Abenaqui Esquimantse, qui veulent dire: Un mangeur de viande cruë. En effet, cette étymologie parou fort raisonnable, puisqu'autant que nous sçavons jusqu'à présent, les Esquimaux sont le seul peuple qui mange la viande absolument cruë. C'est aussi de - là, de même que de la blancheur de leur peau & de l'usage qu'ils ont de porter la barbe contre la coûtume des Indiens, qu'on croit qu'ils ne font qu'un même Peuple avec les Groenlandois. Ce sentiment paroît d'autant plus yraisemblable, lorsqu'on fait attention au peu de largeur du Détroit de Davis, & à la vie vagabonde que toute cette Nation-a coûtume de mêper par-tout où elle se trouve. Lo Cij

Voyage

caractére, qu'on leur donne communément, n'est pas des meilleurs, & les Voyageurs de toutes les Nations nous les dépeignent comme fourbes. voleurs, traîtres, cruels, flateurs & Cependant s'il est vrai, méfians. qu'ils descendent réellement Groenlandois; nous pourrions peutêtre par la suite du temps, en nous familiarisant davantage avec eux leur trouver un caractére tout différent de celui qu'on leur donne aujourd'hui: car les Danois établis en ce pays ont observé, que les Habitans quoiqu'assez sujets à ces mêmes vices, ne les pratiquent cependant que contre les Etrangers; qu'au reste ils vivent très-honnêtement entr'eux. qu'ils mênent une vie fort chaste & fage, & qu'ils sont remplis de sentimens & de compassion. Mais, comme ils croyent que tout le reste du genre humain est d'une race difsérente de la leur, & que ce sont par conséquent tous leurs ennemis, ils appliquent toutes les vertus de la so-.

C

de la Baye de Hudson. ciété à leur propre Nation, en regardant tous les autres Peuples nonfeulement comme des Etrangers, mais comme Gens avec qui ils sont en guerre. Il est vraisemblable qu'en établissant un commerce fixe avec les Esquimaux, nous seur ferions perdre cette férocité naturelle, puisqu'il est certain, que les Groenlandois s'accommodent aujourd'hui parfaitement bien avec les Danois établis dans leur pays, & qu'on n'y entend plus parler de vols, ni des excès qui Les rendoient autrefois déteftables à ces nouvelles Colonies. Je finis ici mes Observations sur les Esquimaux, pour revenir **a** Journal de notre Voyage.

Le 13 Juillet nous rencontrâmes beaucoup de glaces de cinq à dix brasses d'épaisseur. Nous y passames avec beaucoup de précaution; mais cependant sans difficulté ni danger, excepté dans des endroits où les glaçons étoient sort épais & serrés les uns contre les autres. Il n'y a en

Civ.

effet sien de si dangereux, que de choquer avec beaucoup de force contre un grand glaçon, qui, s'il ne se casse par le choc, fait sur le vaisseau le même effet que le contrecoup d'un rocher. C'est pour cette raison que tous les vaisseaux destinés aux Mers glaciales sont extrémement forts en bois, principalement sur le devant; & cependant ces précautions ne suffisent pas toûjours pour les garantir, vû les exemples fréquens qu'on a fur les Côtes du Groenland & dans le Détroit de Davis des vaisseaux brisés en morceaux par la force des glaces.

M. Cotes, un de Commandeurs au service de la Compagnie de la Baye de Hudson, perdit ainsi deux vaisseaux. L'un ayant choqué pendant la nuit contre un morceau de glace au Cap Farewel, coula à sond. L'autre se trouvant dans le Détroit de Hudson sut pris entre deux gros morceaux de glace, qui étant poussés en différens sens pendant une sorte Ma-

rée se choquerent avec beaucoup de force. Le vaisseau, qui étoit entre deux, en fut tellement serré, qu'il coula à fond aussi-tôt que les glacons se séparerent. L'équipage sut heureusement sauvé dans l'un & l'autre cas par d'autres vaisseaux de la même Compagnie, qui ont toûjours coûtume de se tenir ensemble au sortir du Détroit. Nous avons aussi appris de bonne part, qu'une Chaloupe de la Compagnie, en faisant voile entre le Fort de Yorck & Churchill. fut pris de même entre deux morceaux de glace, & qu'à leur rencontre elle fut élevée tout-à-fait hors de l'eau & refta à fec fur un des glaçons; mais comme elle n'avoit point du tout été endommagée par cet accident singulier, l'équipage la remit à l'eau aussi-tôt que les glaces furent séparées, & continua son chemin.

Il est fort aisé de s'appercevoir de la proximité de ces glaces : car la température de l'Air change dans l'instant, & de chaud qu'il étoit il Voyage

34 devient extrémement froid. D'ailleurs ces glaces s'annoncent communément par des brouillards très-épais, mais fort bas, & qui ne s'élevent souvent pas plus haut que les mats du vaisseau. Il arrive assez fréquemment que les Esquimaux viennent aux vaisseaux fur les glaces, avant que ceux qui sont à bord se soient apperçus qu'ils en étoient si proches. Il est assez ordinaire de voir la glace élevée par la réfraction de l'air, audessus de l'horison pour le moins de six degrés; ce qui fait qu'on la découvre de beaucoup plus loin qu'on sçauroit le faire, si la réfraction de l'air n'étoit pas si forte en ces endroits.

Le 17 nous trouvant environnés de glaces fort épaisses, nous nous accrochames à un très-grand glaçon avec plusieurs ancres à glace & cables. Il est bon de choisir pour cet effet, le plus grand morceau de glace qu'on puisse trouver, parce qu'il se soûtient mieux dans l'eau

étoient sur la glace, se gelerent des puis ce jour, presque toutes les nuits, fur-tout quand le vent venoit du Nord.

Le ro le gros glaçon, auquel nous étions accrochés, se brisa en plusieurs morceaux & se dispersa. Nous nous attachames à un autre : mais voyant que les glaces se dispersoient de tous côtés, nous mimes à la voile & en traversames des quantités prodigieuses jusques vers le soir, que nous nous accrochames encore à la vuë de l'Iste de Cap Charles, qui étoit de nous à environ sept lieuës au Sud. Nous fumes depuis continuellement incommodés par les glaces, & sans entrer dans un détail ennuyeux de notre manœuvre journaliere, il suffira de dire, que nous ne fimes autre chose que tantôt nous accrocher, tantôt nous détacher & traverser les glaces jusqu'au 30, que nous trouvames la Mer nette devant l'Isle de Salisbury presqu'à l'entrée Occidentale du Détroit de Hudson, Si

Javois quelque avis à donner pour éviter le plus épais des glaces dans ce Détroit, je conseillerois de diriger la route bien près de la Côte du Nord: car nous avons toûjours obfervé, que ce côté est beaucoup moins embarrassé de glaces que tout le reste du Détroit; ce qu'on doit attribuer non-seulement aux vents qui soussile aux Courans, qui viennent de la plûpart de ces grandes ouvertures, qui se trouvent sur la Côte du Nord.

Le 2 Août nous doublames le Cap de Diggs & le 4 nous passames l'Isle de Mansel. Nous rencontrames entre cette Isle & le Cap de Southampton une Baleine morte, qui flottoit sur l'eau & dans laquelle nous apperquimes un Harpon des Esquimaus avec une sangle de peau de Cheval marin. Il y avoit quelque tems qu'elle étoit tuée, & elle avoit déjà perdu quelque côtes. Nous en tirames le reste avec deux tonneaux d'huile.

Le II nous cottoyames le pays qui est à l'Ouest du Welcome, à la Latitude de 64°. Comme il étoit tard, & que nous étions affez éloignés de la Côte, le Capitaine ne jugea pas à propos de détacher la chaloupe du vaisseau pour reconnoître le pays, comptant le faire le lendemain. Il se leva sur le soir un vent de Sud très-violent, qui nous détermina à nous éloigner de la Côte, crainte d'accident. Le vent continua de même le 12 & tourna au Nord. enforte que nous ne pumes jamais rejoindre cette partie de la Côte, que nous venions de quitter. Le premier endroit que nous vimes le 19, fut l'Isle de Marbre.

On mit ici en Mer les Barques longues de chaque vaisseau, & l'on en donna le commandement aux deux premiers Contre-maîtres. Je voulus être de la partie, & notre commisfion étoit de faire des Observations exactes sur le temps, la direction, la vîtesse & la hauteur de la Marée & La faison nous paroissant trop avancée, nous ne simes plus rien pour la découverte. Il sut résolu dans le Conseil à la pluralité des voix de mettre à la voile pour chercher un endroit convenable à établir nos quartiers d'Hyver. La résolution étoit conçûe à peu près en ces termes.

De la saison étant fort avancée, les vents étant contraires & la Mer impraticable pour poursuivre

» les recherches fur les pays entre-» coupés situés à l'Ouest de l'Isle de » Marbre, & que d'ailleurs la réalisé » du passage n'étant pas encore éta-⇒blie, on avoit trouvé à propos » d'hyverner dans quelque endroit de » la Baye de Hudson, dans l'esperance » de trouver dans la saison prochaine - des occasions plus favorables pour » poursuivre la découverte. Le Port » de Nelson fut choisi pour le quartier » d'Hyver, étant préférable à tout » autre endroit, comme étant le are-» mier débarrassé des glaces au Printemps & d'ailleurs abondant en - bois, gibier & autres choses né-» cessaires pour la conservation de > l'équipage, » &c. Cet Acte du Conseil étant signé, les vaisseaux mirent à la voile en consequence pour se mettre à couvert pendant l'Hy-VCL.

Avant de quitter abfolument cette Isle, j'en donnerai ici une description succincte autant que j'ai pu la connoître. Son centre est situé à

de la Baye de Hudson: 62°, 55' de latitude, & à 92° de songitude de Londres. Elle a six lieuës de long de l'Est à l'Ouest, sur 2 ou 3 de large du Nord au Sud. Elle est élevée du côté de l'Ouest & basse du côté de l'Est. Tout le terrain n'est qu'un Roc continué d'une espece de Marbre dur & blane, piquotté en certains endroits de taches de différentes couleurs, comme vertes, bleues & noires. Les sommets des montagnes paroillent callés & extrémement endommagés, & quantité de rocs d'une grosseur énormesontjettés confusément ensemble, comme s'ils avoient été entraînés & entassés par quelqu'inondation ou autre bouleversement arrivé dans l'Isle. Sous ces Rocs il y a des cavernes très-profondes, dans lesquelles on entend un grand bruit comme des torrens d'eau qui coulent avec impétuosité sur des pierres. L'eau qui fort en différens endroits des fentes de ces rochers, m'a fait penser qu'il pourroit bien y avoir quelque mine de Cuivre ou au-

IL Volume.

tre: car je l'ai trouvé dans un endroit verdâtre ayant un goût de verd de gris, & dans un autre parfaitement rouge, teignant même de cette couleur les pierres par-où elle pafsoit. Dans les Vallées il y avoit une croûte mince de terre portant trèspeu d'herbe, & quelques Lacs d'eau douce, dans lesquels je vis des Cygnes, des Canards, &c. & fur leurs bords quelques bêtes fauves, qui y venoient paître du Continent situé à environ quatre lieuës au Nord. Ces animaux y vont peut-être sur la glace en Hyver ou à la nage en Eté, & ce dernier ne doit pas paroître extraordinaire, puisqu'ils nagent en ce pays avec beaucoup de legéreté & se foûtiennent dans l'eau à des distances très-considérables. Nous trouvames dans cette Isle plusieurs traits des Esquimaux, comme des pierres entassées les unes sur les autres, soit pour marquer les limites ou pour quelqu'autre cause de superstition, sans compter quantité de tombeaux

ou gros tas de pierres, sous lesquels ils enterrent leurs morts. Nous y vimes aussi les fondemens de plusieurs de leurs cabanes, qui sont bâties circulairement en forme de ruches d'Abeilles, & construites de pierres & de mousse.

Entre cette Isle & le Continent du Nord il y a une assez bonne rade, ayant huit, dix à douze brasses d'eau & un bon fond pour jetter l'ancre; mais il n'y a qu'un seul port qui se trouve au Sud-Ouest de l'Isle. L'entrée de ce port est étroite & n'a que treize pieds d'eau à la hauteur de la marée ordinaire; mais il est trèsspacieux en dedans & peut aisément tenir cent voiles. L'entrée est trèsdifficile à découvrir, étant couverte d'une petite Isle fort basse & toute remplie de rocs, contre lesquels les flots de la Mer se brisent avec impétuosité & s'élevent fort haut. On doit passer cette petite Isle du côté du Bas-bord pour entrer dans le Port. L'ai crû d'autant plus nécessaire de Dij

parler de ce Port, qu'on l'avoit représenté aux Interessés en Angleterre comme un des plus beaux Ports du monde, & il le feroit en effet, si son. entrée étoit plus profonde; au lieu. qu'étant comme elle est, ce Port ne peut servir qu'aux vaisseaux de peu, de charge. Mais en voilà assez de l'Isle de Marbre; je reviens à notre Voyage.

En passant de cet endroit au Pore de Nelson, nous eumes une furieuse. tempête, accompagnée de neige, de pluye & de brouillards épais. Nous: arrivames le 25 Août à la vuë des Bas-fonds de cette Riviere, & nous, mouillames l'ancre pendant le reflux: à environ deux lieues de-là. Ces Basfonds sont très-dangereux. Ils sont. à quatre ou cinq lieuës de la Côte &. s'étendent environ dix lieuës du Nord au Sud. Ils: font à fec en temps: de demi-marées, ce qui fait que les. flors de la Mer s'y brifent & s'élevent. fort hant. Leur centre est situé à 570, 50" de latitude. La meilleure maniere de connoître l'endroit de ces Bas-fonds est d'observer où l'eau commence à se retirer & le fond de la Mer à se durcir. Le contraire de l'un & l'autre a lieu quand on les

quitte. Le 26, le temps étant fort beau; on envoya des chaloupes de chaque vaisseau au-devant pour sender & pour élever des marques propres à conduire les vaisseaux par-dessus les Bas-fonds à l'embouchure du bras. Méridional de la Riviere de Hayess C'étoit pour monter à un endroit propre pour mouiller l'ancre; appellé Five-Fathom-Hole (Trou de cinq Brasses) situé à sept lieues du Fort de Yorck. Les vaisseaux se mirent en route. La Californie passa heureusement & mit à l'ancre; mais la Galiote de Doblis échoua sur le sable, & si le vent avoit été fort, elle y auroit péri indubitablement. Le Gouverneur voyant noure embarras, envoya pour l'achever une chaloupe avec du monde pour abbattre les marques qui

étoient le seul moyen qui nous reftoit de nous guider, au cas que nous fussions assez heureux de remettre le vaisseau à flot. M. Holding, Lieutenant du Capitaine Smith fit tout son. possible pour détourner les gens du Gouverneur à faire une si vilaine action: mais toutes fes remontrances furent inatiles, & ils abbattirent les marques, en avouant en même temps. que le Gouverneur en donnant ces ordres sçavoit fort bien qui nous étions. Ce début du Gouverneur nous fit pressentir les traitemens, auxquels nous devions nous attendre de sa part pendant le séjour que nous ferions ici.

La Galiote de Dobbs fut remise à flot & vint le 27 mouiller l'ancre près de la Californie. Nous reçumes en même temps une lettre du Gouverneur, par laquelle il nous invitoit de nous approcher un peu plus de la Factorerie, sans cependam nous envoyer pour cet effet, quelqu'ordre du Gouvernement ou de la Compa-

gnie de la Baye de Hudson, en ajoûtant que si nous n'obéissions point, il useroit de toute la rigueur & feroit fon possible pour nous y contraindre. La réponse que nous donnâmes à ce message extraordinaire, fut conçue à peu près en ces termes. » Que nous nous trouvions obligés » d'hyverner dans quelqu'endroit de a la Baye, que pour cet effet nous » avions choisi celui-ci qui nous pa-» roissoit le plus convenable, que nous croyions trouver ici de l'azile » & de l'assistance; comme sujets de ≈ la Grande-Bretagne & comme gens, » qui n'avoient point d'intention » d'inquiéter en aucune façon le com-» merce de la Compagnie de la Baye z de Hudson, & qui n'étoient venus » ici dans d'autre dessein que de pour-» voir à la sureté de leurs vaisseaux; » & à la conservation de l'équipage; » qu'en un mot nous étions résolus » d'hyverner dans, ces environs. M. Holding & moi nous nous chargeames de porter cette réponse au

Gouverneur, qui nous reçut avec beaucoup de hauteur & nous parla d'une façon fort méprifante. Ce procédé fut fuivi de quelques lettres de part & d'autre, & le Gouverneur perfista toûjours à nous dissuader d'hyverner auprès de lui; mais comme il ne cherchoit dans ses lettres, que tantôt à nous amuser, tantôt à nous intimider, notre correspondance sur bien-tôt sinie, & en esset elle ne vaut pas la peine de nous y arrêter davantage.

Comme nos intentions aussi bien que la résolution du conseil avoient été d'hyverner au Port de Nelson, & non en cet endroit-ci, les deux Capitaines & plusieurs Officiers jugerent à propos d'aller avec les charloupes des deux vaisseaux reconnoître cette Riviere. Nous partimes pour cet esset le 30, & nous y vaivantes le même jour. Nous trouvaines que sa diviere répondoit à tous égards à nos attentes étant certainement la plus belle de toute la Baye

mot aux travaux pénibles & aux dan-II. Volume. E gers, auxquels ils sont sujets dans ces longs voyages, qui ne laissent pas de les beaucoup décourager, & dont ils se plaignent avec tant de raisson.

Pour revenir à cette Riviere, elle a environ deux lieuës de largeur à son embouchure & continue par un beau lit d'environ une sieuë de large & de quinze à vingt braffes de profondeur. Elle est située à 57°, 30' de latitude. Ses rivages font bas, & garnis de beaucoup de bois, comme des buissons, du Sapin, du Peuplier, du Bouleau, du Larix, du Saule, &c. On y voir quantité de bêtes fauves, de Liévres, de Lapins, d'éyes, de Canards, de Perdrix, de Faisans, de Pluviers, de Cygnes, & nombre d'autres oiseaux selon la saison. Le poisson y abonde aussi, & il y en a de toutes especes. Cependant tous ces avantages ne furent pas capables de tenter les Capitaines à repasser les bancs de sable ou à exposer les vaisseaux en faisant le tour par Mer pour ende la Baye de Hudson. 31 ser dans cette Riviere qui étoit si convenable à leurs besoins. Ils se déterminement plutôt à mettre leurs vaisseaux à couvert pendant l'Hyver dans quelqu'endroit de la Riviere de Hayes.

Le 3 Septembre nous montames pour cet effet la Riviere trois lieues plus haut. Nous débarquames quantité de nos munitions pour alléger les vaisseaux, & nous détachames la chaloupe avec quelques Officiers, afin de chercher quelque Crique ou petite Baye pour y amarrer les vuisseaux. On en découvrit une à cinque suisse au-dessus du Fort de Varok au Sud de la Riviere.

Le Gouvern de voyant pour le coup, que notre dessin éroit absolument d'hyverner en cet pendroit, sit tout son possible pour nous persuader à mettre nos vaisseux au dessous du Fort dans un endroit ouvert à la Mes, où selon toute apparence ils auroient été bien tôt brisés par mortocalix, soit par les flots de la Mer, qui y donnoient en plein, où par lus

glaces. Mais tous ses argumens n'eurent aucun effet, & nous ne l'écoutames pas plus cette sois-ci que nous ne l'avions sait sur toutes ses autres propositions. Cependant il avoit résolu de nous perdre ou du moins de nous chagriner autant qu'il lui seroit possible, & pour cet effet il envoyabien avant dans le pays tous ces Indiens, dont le principal métier est de tuer & de vendre des bêtes sauves, Oyes, & c. pour nous priver de ces avantages ou d'autres que nous aurions pu tirer de ces gens,

Nous employames notre temps jufqu'au 11 du mois à décharger les vaisseaux & à la préparer pour le quartier d'Hyver. Le 12 la grande chaloupe, qui portoit le restant de nos provisions & munitions wint mouiller l'ancre devant le Château. On la déchargea, & nous y simes un grand creux dans la terre de douze pieds de profondeur, où nous enterrames notre bierre pour la conserter contre la gelée.

了多

Malgré toute notre diligence ce ne fut que le 26 du mois , que les vaisseaux se trouverent tout à fait à couvert dans la Crique. Ce soin fut fuivi d'un autre, qui regardoit notre propre conservation, puisqu'il étoit certain que nous ne pouvion pas vivre à bord des vaisseaux à cause du froid excessif du Climat. Pour cet effet, une partie de l'équipage sur employée à couper du bois pour faire du feu, & l'autre pour bâtir des cabanes à peu près à la façon des habitans du pays. Nous fimes les nôtres d'arbres coupés & taillés aux côtés d'environ seize pieds de long, inclinés les uns contre les autres; ensorte que le Extrémités se touchoient au sommet de la cabane, & écartés en bas à peu près en sorme de toit d'une maison de campagne. Nous remplimes le vuide entre le bois de mousse, que nous enduisimes de terre glaise. Nous y fimes des portes basses & étroites, un soyer au milieu & au-dessus un trou pour

Voyage .

laisser sortir la fumée. Ces cabanes furent en effet trouvées fort chaudes.

Notre principale occupation fut ensuite de bâtir une maison pour la demeure des Capitaines & des Officiers. In situation, que nous choifimes pour cet effet, fut aush plaisante que convenable. Ce fut un endroit élevé, entouré d'arbres. La Riviere en étoit à une demie-lieuë au Nord-Ouest, & la Crique, où étoiens les vaisseaux, étoit presqu'à la même distance. Nous ations au Sud-Ouest un joli bassin d'eau appellé la Crique de Castors, situé à environ quatre cens pieds droit devant nous, qui formoit la perspective d'un beau & grand canal, & des bois épais de haute futaye nous garantissoient contre les vents de Nord & de Nord-Est. Je fis le plan de la maison en question, qui fut approuvé par les Capitaines. Elle devoit avoir vingthuit pieds de long fur dix-huit de large, & deux étages de six pieds

· de la Baye de Hudson. le haut en bas & de fept en haut. · Les Capitaines & quelques uns des principaux Officiers devoient tenir e haut de la maison, & le reste avec les Officiers subalternes & les domestiques le bas. L'avois ordonné la porte au milieu du frontifie, de cinq pieds de haut fur trois de large, & quatre fenêtres en haut, une dans la chambre de chaque Capitaine, & une à chaque extrémité pour éclairer le passage & les perires chambres des Officiers. Le faite du toit ne devoit être élevée que d'un pied au dessins des murs pour laisser déconler les eaux & pour tenir cepenchant la maison chaude & basse. Le. poële devoit être placé au centre de la maiton, afin que tout le monde profitat également de sa chaleur.

Les choses étant ainsi ordonnées, tout le monde mit la main à l'œuvre. On abatit des arbres, on les ajusta, on sçia des planches. On commença à élever les murs, en mettant une grosse poutre sur l'autre avec de la

E iv

moulle entre deux & en les clouant ensemble; en un mot, la maison fut élevé, couverte & presqu'achevée avant le 1 Novembre. Sur ces entrefaites, le temps étoit devenu extrémement froid, quoique d'ailleurs la faison tété affez favorable en comparaifon de ce qu'elle étoit ordinairement dans d'autres années. L'Hyyer commença déjà à la fin de Septembre par des pluyes entre-mêlées de gros floccons de neige & par des gelées de nuit. Il est vrai, que ces commencemens Etoient affez rudes, mais cependant ils ne répondoient point du tout à ces relations terribles que certains Auteurs nous en donnent.

Le 5 Octobre nous eumes beaucoup de glaces dans la Crique, qui se trouva tout à fait prise le 8. Nous eumes jusqu'au 30 tantôt de la neige, tantôt de la gelée & tantôt un temps assez doux. Ce jour étant celui de la naissance du Roi, nous arbosames nos Pavillons & tirames Riviere de Hayes étoit prise de tous côtés, & nous commençames à entrevoir à quoi nous devions nous attendre d'un Hyver de la Baye de Hudson.

Le 2 Novembre nous ne pumes plus nous servir de l'encre, qui se geloir auprès du feu. Nous nous apperçumes le 3 que toute la bierre qui étoit en bouteilles, étoit gelée en masse folide, quoiqu'enveloppée dans des étoupes & toûjours tenue auprès d'un bon feu. Le 6 le froid devint insupportable à bord. On distribua les gens de l'équipage dans les différentes cabanes, qu'on avoit eu soin de construire pour cet effet dans les bois & les Capitaines, Officiers, &c. vinrent pre .dre possession de leur maifon neuve, qui venoit d'être achevée. On la baptisa en même temps à la maniere des Marins, & on lui donna le nom de Maifon de Montague à l'honneur du Duc de ce nom, qui se fait un plaisir de protéger

toutes sortes d'entreprises utiles, & qui en regardant cette expédition comme telle, a été un de nos souscripteurs.

Nous commençames aussi en ce temps, à prendre nos habillemens d'Hyver. C'étoit une robe de peau de Castor avec la fourrure en dedans qui alloit jusqu'aux talons, deux vestes de dessous, un bonnet & des mitaines de la même peau, doublées de flanelle, une paire de bas à l'Indienne par-dessus nos bas de laine. faits de gros drap ou de peau, & qui montoient jusqu'au milieu de la cuisse, avec des souliers de peau d'Elan ou d'autre animal préparée, dans lesquels nous portions encore deux ou trois paires de gros chaufsons, pour empêcher les pieds de se geler; ce qui non obstant toutes les précautions arrive affez fouvent. Une paire de souliers à neige achevoit l'habillement. Ils ont environ cinq pieds de long sur un pied & demi de large, & ils empêchent

Hayes. Tom.M. Pag. 58.



que des Castors.

qu'on ne s'enfonce dans la neige. C'est, à proprement parler l'ajustement des Indiens de ces pays, qui l'ont appris aux Anglois, & il est certain qu'on ne sçauroit imaginer rien de plus convenable ni de plus essicace contre la rigueur de ce Climat. Je puis dire, qu'étant équippés de cette saçon, nous pouvions temir tête, à l'exception d'un petit nombre de jours, au plus grand froid, qu'il faisoit pendant tout l'Hyver.

Comme les différentes saisons donment des occupations diversisées aux habitans de chaque pays, ainsi de même, pour prositer des avantages du pays où nous étions, nous nous appliquames avec tout le soin imaginable à la chasse des Lapins & des Perdrix, qui sont le seul gibier qu'on trouve ici en cette saison. Quant aux Lapins, nous les primes de la manière suivante. Ayant coupé quantité d'arbrisseaux & de buissons, nous en simes des Hayes de

60 Voyage deux pieds de haut, en laissant de distance en distance, d'environ cinquante ou soixante pieds, des petits trous pour le passage des Lapins, ayant observé, qu'ils n'avoient jamais fait mine de sauter par-dessus. Nous mimes dans chaque trou une ganse de fil d'archal, dont nous attachames le bout à l'extrémité d'une perche appuyée sur une espece de potence, ensorte que le Lapin étant entré dans le trou & commençant à s'y débattre, la perche s'élevoit aussitôt & soûtenoit le Lapin étranglé à deux ou trois pieds au-dessus de la terre. Cette manoeuvre avoit un double avantage; car non-seulement elle attrappoit le gibier que nous demandions; mais en le tenant suspendu en l'air, elle le garantissoit aussi contre d'autres animaux, qui sans cela l'auroit dévoré. Aux Factoreries on ne se sert pas d'autre façon de prendre les Perdrix que de les tirer, & l'on y réussit parfaitement bien, parce qu'il visions de l'Hyver.

Tous les animaux à fourrure se prennent dans des trappes de différentes especes ou dans des filets, & & les Castors sont pris de même. La construction des maisons de ces derniers est extrémement curieuse & très-forte, Elles sont bâties de bois, de pierre, & de terre glaise, ayant philieurs appartemens destinés à différens usages. Elles sont toûjours fituées aux côtés d'un Lac Etang, tant pour les besoins que pour la sûreté de l'animal. Je me crois dispensé de m'étendre davantage fur la manière de bâtir des Castors, qui a été si bien expliquée pat d'excellens Auteurs, d'autant plus que tout ce que je pourrois en dire ne servicoit qu'à confirmer les

belles & amples Descriptions, qu'ils nous ont données de l'occonomie de

cet animal fingulier.

Cependant, comme chaque Nation a sa façon particuliere de chasser, & que la maniere de prendre. le Castor peut différer selon les différens pays, ou du moins ne pas être si généralement connue que les autres circonstances qui regardent cet animal; j'ajoûterai ici deux mots fur la maniere de prendre le Castor, telle qu'elle est usitée pasmis les Indiens de la Baye de Hudson. Ils commencent d'abord par saigner les environs de la maison du Castor , & d'en tirer autant d'eau qu'ils peuvent. Ils couvrent ensuite la porte d'un filet bien fore, & après s'en être bien assurés, ils attaquent la maison par en haut. L'animal s'anpercevant de l'infraction qu'on fait chez lui veut se sauver par la porte, où se trouvant embarrasse dans les filets, il est saist par les Indiens. qui l'écorchent sur le champ. Ils

Les fortes gelées, qui avoient commencé avec le mois de Novembre, continuerent de même jusqu'à la fin de ce mois, à cette différence près qu'il geloit quelquesois plus ou moins fort selon les changemens du vent. Le froid étoit assez supportable, quand le vent étoit à l'Ouest ou au Sud, mais il devenoit sur le champ terrible, aussi-tôt que le vent tournoit au Nord-Ouest ou au Nord. Ce froid énorme étoit souvent accompagné d'une espece de neign aussi petite que du sable, que le vent emportoit avec lui & transportoit en forme de nuës d'une plaine à l'autre. H'est très - dangéreux alors de se trouver dans ces plaines, ou sur 1a Riviere, parce que cette neige est communément si épaisse, qu'on ne voit pas à vingt pas de distance. On ne trouve pas non plus la moindre trace ou marque pour connoître le chemin, puisque ces neiges chasses continuellement par les vents, rendent sur le champ toute la surface d'un uni parsait. Il est souvent arrivé, que des personnes se trouvant prises tout d'un coup dans ces sortes de neiges ont erré pendant plusieurs heures sur la glace de la Riviere, en danger de mourir de froid; quoique n'étant pas à une lieuë des Factoreries, dont il étoit impossible de trouver le chemin par les raisons que je viens d'indiquer.

Cependant il faut dire, que ce froid énorme ne se fait sentir que pendant environ quatre ou cinq jours dans le mois, & généralement du temps de la pleine & de la nouvelle Lune; qui, à ce qu'on remarque, ont toûjours une influence considérable sur le temps dans ces pays. Il y a en ces temps des tempêtes terribles, & le vent est alors au Nord-Ouest, on peut dire, toûjours en Hyver, & presqu'ordinairement en Eté. Mais dans tout autre temps, quoique

de la Baye de Hudson. 65 quoique les gelées soient continuellement très-sortes, il fait ordinairement beau, & comme les vents varient souvent, le temps est presque toûjours assez temperé & propre à se promener & à aller à la chasse.

Les gens de nos équipages commencerent vers la fin de l'année, à aller régulierement toutes les semaines de leurs cabanes à bord des vaisfeaux pour chercher des provisions. Ils n'en avoient usé que très-peu pendant le commencement de l'Hyver, ayant alors des Lapins en abondance, dont ils nous avoient même fourni de bonnes quantités à la maifon de Montague. Les voitures ordinaires, dont ils se servoient pour transporter leurs provisions, étoient des petits traîneaux construits d'environ une douzaine de bâtons joints ensemble en longueur & de quatre en largeur. Ces bâtons étoient recourbes fur le devant, pour pouvoir d'autant mieux glisser sur la neige. Un feul homme tire à son II. Volume.

aise un quintal & davantage sur ces traîneaux à quinze ou seize lieues de distance dans un jour d'Hyver. Les Chiens de ce pays sont faits à peu près comme nos Mâtins ordinaires. Ils n'abboyent jamais, & ne font que gronder quand on les agace. Ces Chiens font les seuls animaux de charge, dont les Anglois & les Indiens se servent en ce pays, & ils tirent des fardeaux beaucoup plus pesants & les traînent, quand il le faut, beaucoup plus loin que les hommes. Quand ils doivent faire de longues journées dans des neiges quelquefois assez profondes; l'homme marche alors ordinairement devant eux, pour leur faire un chemin avec ses souliers à neige. Ces animaux se forment aisément à tout ce qu'on leur apprend, & comme ils sont fort traitables & dociles, ils ne laissent pas d'être d'une grande utilité dans le pays. Les Anglois les nourrissent ordinairement fur le même pied que l'homme;

de la Baye de Hudson. mais les habitans du pays négligent beaucoup leurs Chiens, qui sont presque réduits à chercher eux-même leur nourriture.

Outre ces petits traineaux nous en avions d'autres plus grands & plus forts pour transporter de gros fardeaux. Ils étoient de la même forme que les petits; mais ils avoient dix à douze plieds de long fur trois de large, & il falloit vingt ou trente hommes pour les tirer.

Nos gens allerent le 8 Décembre pour la premiere fois à la Factorerie, d'où ils ramenerent deux tonneaux d'Eau-de-vie, pour se divertir pendant les fêtes de Noël. Les Angloit célébrent généralement ces fêtes dans ces pays par des débanches énormes, accompagnées de toutes sortes de solies de extravagances qui · sont les suites ordinaires de ces brutales pyrognesies.

En ce besips, on tint un Confeil général dans la maison de Montague, & le Capitaine Moore proposa

68

d'allonger, d'élever & de garnir d'un Pont notre Barque - longue, pour l'envoyer à la Découverte. Après quelques délibérations, la chose fut résolue à la pluralité des voix, & il est certain, qu'on n'auroit jamais pu imaginer un plan plus convenable à notre dessein: car il auroit été trop dangereux de faire des recherches si près de la Côte qu'il l'auroit fallu avec le vaisseau même, & cela dans une Mer inconnuë, par des temps variables & des brouillards épais. parmi des glaces, des pays entrecoupés, des Isles, des Rochers, Bancs de sable, sans connoître les Ports. les Marées, les Courans, ni la direétion de la Côte. On s'exposoit infiniment moins avec un petit bâteau, qui pouvoit par tout raser la Côte, du moins à une lieue de distance, & qui ne risquoit rien de se sourrer parmi les Rochers & de passer sur les Bancs de sable, où un vaisseau d'une certaine profondeur échoueroit indubitablement. Outre cela, si par

69

hazard le petit bâteau venoit à échouer quelque part, nous étions en état de le remettre à flot, & quand même il auroit péri, le vaisseau étoit toujours une retraite sure pour l'équipage. En effet cette résléxion seule de sçavoir où nous sauver en cas d'accident nous donna plus de courage & même une espece de témerité, que selon toute apparence nous n'aurions pas eu autrement.

Cette entreprise étant résolue, on tira la Barque à terre sur le bord de la Crique à un endroit convenable, élevé & couvert d'arbres. On bâtit sur elle une cabane qu'on couvrit de voiles, avec un foyer au milieu. Nous crumes devoir prendre ces précautions, afin que les Charpentiers sussent d'y travailler pendant l'Hyver, pour l'avoir achevée & prête à servir, quand nous en aurions besoin au Printemps.

Le Lecteur verra par ce détail, que nous mimes en usage tous les moyens imaginables pour rendre

l'Hyver supportable, & je serai voir dans la suite, que les mesures que nous avions prifes, eurent tout le fuccès que nous pouvions en attendre. Il n'y mara donc plus lieu d'avoir des appréhentions aussi terribles, qu'on en a eu jusqu'à présent, à exposer les gens à des duretés insupportables, & même au danger de périr, au cas qu'ils fussent obligés d'hyverner ici en allant à la Découverte. Pour faire voir ceci plus clairement, & asin que le Lecteur se forme une idée plus distincte de ce qui a été rapporté jusqu'ici, & de ce que je serai encore obligé de dire à ce sujet, je crois qu'il ne sera pas hors de propos de donner ici une Description succindre de ce pays & de tout ce qui y a rapport. Je tacherai de m'en acquiter avec toute la clanté possible & sans m'écantes aucunement des faits bien constatés.

Je sens bien, qu'en entrant dans une Description un peu détaillée,

ment l'amour de la vérité qui me

II. Volume.

droient peut-être empêcher la Découverte du Passage de Nord-Ouest, & auxquels l'interêt particulier fait prendre des mesures qui tendent à

décourager ces entreprises.

Les Côtes de ce pays, qui sont assez connues aujourd'hui, s'étendent depuis 51° jusqu'à 68° de latitude. Ils ont la Baye de Hudson à l'Est & le Canada zu Midi; mais leurs limites du côté de l'Ouest & du Nord n'ont pas encore été découvertes. Le terrain est très-fertile dans les endroits Meridionaux & où nous hyvernames. La surface est couverte d'une terre legere & noire, sous laquelle il y a des couches de terre glaise, blanchause, jaune & de pluseurs autres couleurs. Le terrain d'auprès des Côtes est bas, marécageux, & couvert d'arbres de différentes especes, comme du Larix, du Peuplier, du Bouleau, de l'Aune, du Saule & de toutes sortes d'Arbrisseaux. Plus avant dans le pays.

75

il y a de grandes Plaines, sur lesquelles on voit peu d'herbe, beaucoup de mousse entremêlée de tousfes d'arbres, de quelques Lacs & de quelques Collines, qu'on appelle Isles, couvertes d'Arbrisseaux & de Mousse fort haute. Le terrain y est par-tout noirâtre comme la terre des Tourbes.

On y voit une grande varieté d'Arbrisseaux & de Plantes, dont plusieurs viennent aussi en Europe, comme des Groseilles, des Raisins de Corinthe, des Graines de Gruë, des Arbrisseaux, qui portent des graines rouges & noires, dont les Perdrix se nourrissent communément. & qu'on appelle pour cette raison Graines de Perdrix. On trouve ici en quantité la Plante, que les Indiens appellent Wizzekapukka. Ils s'en fervent austi bien que les Anglois dans les maladies des Nerfs & dans · le Scorbut. Son effet immédiat & le plus visible est d'avancer la dige-Gii

stion & d'exciter un appetit dévorant. Les Chirurgiens des Factoreries attribuent à cette Plante toutes les qualités de la Rhubarbe. Elle est du genre des Aromatiques, & elle est assez agréable à prendre par infusion en guise de Thé, comme on la prend ordinairement dans ce pays. On y voit de même des Fraises, des Angeliques, du Mouron, des Orties, des petits Soleils, des Auricules sauvages, des Saviniers; quantité de Plantes de Lapponie, & d'autres inconnus en Europe. Sur les bords des Lacs & des Rivieres, il vient beaucoup de Riz sauvage, qui deviendroit fort bon à manger, si on se donnoit la peine de le cultiver, L'herbe y est fort longue & les Prairies sont très-bonnes. Il y a d'asfez bons jardins aux Factoreries. principalement au Fort de Yorck, à S. Alban & à la Riviere de Moose, où toutes sortes de nos Légumes viennent fort bien, comme des Pois, des Féves, des Choux, des Navets,

Quant aux Minéraux, il est certain, qu'il s'en trouve ici des quantités prodigieuses de différentes especes. J'ai trouvé moi-même de la Mine de Fer, & on m'a assuré qu'on voit par-tout de la Mine de Plomb fur la surface de la terre à Churchill. sans parler d'une Mine de Cuivre extrémement riche, dont les Indiens Septentrionaux apportent souvent des morceaux tels que j'en conserve un moi-même dans mon Cabinet. On y trouve de même différentes especes de Talc & de Crystal de Roche de plusieurs couleurs, principale-Giij.

ment du rouge & du blanc. Le premies ressemble au Rubis, mais le desnier est plus gros, fort transparent & sormé en Prisme pentagone. On rencontre dans les Districts Septentrionaux une substance qui ressemble à nos Charbons, & qui brûle de même. L'Asbest ou Lin incombustible est fort communici, aussi bien qu'une espece de Pierre noire unie & luisante, qui se détache aisément par feuilles minces & transparentes, qui ressemblent beaucoup au Verre de Moscovie, & dont les gens du pays se servent en guise de Lunettes d'approche. On y trouve encore différentes especes de Marbres, dont les uns sont parfaitement blancs & les autres tachetés de rouge, de verd & de bleu. Les Coquillages sont fort rares dans ce pays, & je puis dire n'en avoir vu que de Moules & de Petoncles. Il est cependant certain qu'il y en a de bien-

d'autres especes, mais ils ne paroissent gueres; car généralement tous les ver.

L'Air de ce pays n'est jamais serein; ou du moins il l'est fort rarement. Dans le Printemps & l'Automne il y a continuellement des brouillards fort épais & humides, & l'Air ell rempli pendant l'Hyver d'une infinité de perites fléches glaciales, qui font visibles à l'œil, principalement quand le vent vient du Nord ou de l'Est, & que la gelée est mès-forte. Ces petites féches le forment fur l'essa qui n'ost pas gelée : car on observe, que partout où il y a en Hyver de l'eau sans glace, il s'en éleve une vapeur fort épaisse, qu'on appelle Fumée de Gelée, & c'est cette vapeur qui, en se gelant, est transportée de tous côtés par les vents, sous la sorme visible de ces fléches ou Spisula, Pendant tout le commencement de l'Hyver la Riz G iv

viere de Port de Nelson n'étoit pas gelée du côté du Courant de l'eau. Cette Riviere étoit située au Nord de nos quartiers d'Hyver, & nous observames pendant tout ce temps, que le vent venant de ce côté nous amênoit continuellement des nues entieres de ces particules glaciales, qui disparurent aussitôt que la Riviere

fut tout-à-fait prise.

C'est de-là qu'on voit si souvent dans ce pays des Parhelies & des Anneaux autour du Soleil & de la Lune, qui font très - lumineux & marqués fort vivement avec toutes les couleurs de l'Arc-en-Ciel. Nous avons yu six de ces Parhelies à la fois; ce qui formoit pour nous un spectacle aussi agréable que surprenant. Quand le Soleil se leve & se couche ici, on voit un grand Cone de lumiere jaunâtre qui se leve perpendiculairement sur lui, & ce Cone n'a pas si-tôt disparu avec le Soleil couchant, que l'Aurore Boréale en prend la place en lançant sur l'Hémisphére mille rayons lumineux & colorés, qui sont si brillans, que la pleine Lune n'efface pas même leur lufire. Mais ils paroissent infiniment mieux, quand il n'y a point de clair de Lune. On peut lire distinctement toute sorte d'écriture à leur lumiere, & les ombres des objets se voyent fur la neige en s'étendant au Sud-Ouest, parce que la lumiere est la plus brillante dans l'endroit opposé à celui d'où elle vient, & d'où les rayons s'élancent sur tout l'Hemisphére avec un mouvement d'ondulation. Les étoiles paroissent en ce pays brûler & sont de couleur de feu, principalement près de l'horison, où elles ressemblent parfaitement à un feu ou une lumiere de vaisseau qu'on voit de loin.

J'ai déja remarqué que le Tonnere & les éclairs sont rares ici en Eté, nonobstant qu'il y sasse sort chand pendant environ fix femaines ou deux mois. Cependant quand il y a des orages en ces pays, ils y

font affez violens. J'ai vu des Districts affez considerables, où les branches & l'écorce des arbres étoient brûlées tout au tour. On me dit, qu'elles l'avoient été par le feur du ciel, & j'eus d'autant moins de peine à le croire, que j'avois remarqué, que les arbres de ce pays brûloient fort facilement. Tout le bas des Arbriffeaux & du Larix est couvert d'une mousse veluë noire & blanche, qui prend feu aussi aisément que de la filace. Cette flamme legere court avec une rapidité étonnante d'un arbre à l'autre selon la direction des vents & met le feu aux mousses & écorces des arbres de tout un Bois. Ces accidens ne laissent pas de sécher le bois, & de le rendre excellent pour le chauffage, & l'on peut dire que cette préparation du bois vient fort à propos pour ceux, qui sont obligés de passer les longs & rudes Hyvers qu'on a dans ces Contrées.

La quantité de bois, que nous met-

tions à la fois dans notre Poële, étoit environ la charge d'un cheval. Ce Poële, qui étoit bati de briques, avoit six pieds de long sur deux de large & sur trois de haut. Quand le bois étoit à peu près consumé, nous secouyons les cendres, nous otions les tisons & nous bouchions la cheminée par en haut; ce qui nous donnoit ordinairement une chaleur étouffante, accompagnée d'une odeur sulfureuse, & malgré la rigueur du temps nous étions souvent en fueur dans notre maison. La différence de la chaleur de dedans au froid de dehors, étoit si considérable, que ceux qui avoient resté dehors pendant quelque temps tomboient souvent évapouis en rentrant dans la maison & restoient pendant quelques minutes fans donner aucun figne de vie. Aussitôt qu'on ouvroit la porte ou une fenêtre, l'air froid du dehors se jettoit en dedans avec beaucoup de force, & changeoit les vapeurs des appartemens en une petite neige mince. La chaleur énorme qu'il faisoit en dedans ne suffisoit pas pour garantir nos senêtres & les murs de la maison de neige & de glace. Les couvertures des lits étoient ordinairement gelées les matins. Elles tenoient au mur qu'elles touchoient, & nous trouvions notre haleine consolidée en forme de gelée blanche fur nos draps.

Le feu du Poële n'étoit pas si-tôt éteint que nous sentions toute la rigueur de la faison, & à mesure que la maison se refroidissoit, le suc du bois de charpente, qui s'étoit dégelé par la grande chaleur, se geloit de nouveau, & le bois se fendoit par la force de la gelée avec un bruit continuel & souvent aussi fort que celui d'un coup de fuil. Il n'y a point de fluide, qui étant exposé au froid puisse y résister sans se geler. La Saumure la plus forte, l'Eau-devie, & même l'Esprit-de-Vin se gelent; ce dernier cependant ne se consolide as en masse, mais il est

de la Baye de Hudson. réduit à peu près à la consistance que prend l'huile lorsque le temps est entre le temperé & la gelée. Toutes les liqueurs moins fortes deviennent solides en se gelant, & rompent tous les Vaisseaux qui les renferment, soit de Bois, d'Etain ou même de Cuivre. La glace des Rivieres, qui nous environnoient, avoit au-delà de huit pieds d'épaisseur, & étoit couverte de trois pieds de neige, mais l'une & l'autre étoient beaucoup plus épaisses dans d'autres endroits. Nous n'avions point de peine à conserver, même sans Sel, toutes sortes de provisions, comme des Bêres fauves, des Lapins, des Perdrix, des Faisants, des Poissons, &c. Car tous ces Animaux étoient gelés aussitôt qu'ils étoient morts, & ils restoient dans cet état depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois d'Aril, qu'ils commençoient à se dégeler & à devenir sujets à se gâær.

Les Lapins, les Liévres & les Per-

drix, qui sont ordinairement bruins ou gris en Eté, deviennent blancs en Hyver. Certains Auteurs prétendent, que ces bêtes en changeant de couleur changent en même temps de poil & de plumes; mais le contraire sera évident à tous ceux qui voudront satisfaire leur curiosité à cet égard, comme je puis l'affurer par ma propre expérience, ayant observé au commencement de l'Hyver, qu'il n'y avoit que les pointes du poil des Lapins, qui écoient devenues blanches, pendant que la racine du poil étoit encore grise, scomme étant moins exposée au froid. Le contraire auroit dû avoir lieu en cette saison, si ces Animaux changeoient réellement de poil.

En parlant des effets violens du froid, je dirai ici un mot de l'influence qu'il a sur le Corps Humain. Plusieurs de nos gens eurent le vi-sage, les oreilles & les doigts des pieds gelés, mais le tout cependant sans danger. Pendant que la chair

est dans cet état, elle est blanche & dure comme de la glace; mais elle se dégele lorsqu'on la frotte avec une main chaude ou plutôt avec des mitaines de Castor. Cet accident, si l'on y remedie promptement, n'a d'autres mauvaises suites sinon de laisser une ampoule à l'endroit qui a été gelé; mais si le froid pénétre bien avant & que la partie demeure long-temps dans cet état, elle se meurt & reste insensible à jamais. Nous observons qu'un degré extrême de froid produit en ce cas le même effet qu'un pareil degré de chaleur, & qu'on guérit la partie gelée de la même maniere que si elle avoit été brûlée. Il est fort incommode d'avoir quelque partie du corps gelée au commencement de l'Hyver: car cet endroit devient par-là extrémement sensible & beaucoup plus susceptible à se geler une seconde fois, que route autre partie du corps.

Nous avions eu le malheur de casser en chemin le Thermometre que nous avions apporté avec nous d'Angleterre, & nous sentimes parfaitement bien la perte que nous avions faite, attendu qu'une suite non interrompuë d'Observations faites avec cet instrument, auroit exactement fixé les degrés du froid, & donné au Lecteur plus de satisfaction que tout détail quelconque de ses effets. Mais comme la certitude du degré nous manque malheureusement à cet égard, il faut compter en attendant pour quelque chose les Relations précises que j'ai données des effets, qui ne laisseront pas d'être de quelque secours pour les recherches & conjectures de ceux qui voudront étudier cette matiere.

Il n'est pas étonnant, par exemple, que l'équipage du Capitaine Middleton ait essuyé des calamités affreuses par le froid du Climat, pendant qu'il y hyvernoit à Churchill en 1741: car, quant à sa situation, il s'étoit logé sur un Isthme étroit, ouvert au froid de tout côtés & environné ronné de vastes étendues de glaces & ses gens n'avoient d'autres habillemens que leurs habits ordinaires de Marissers. Il est certain qu'ils auroient incomparablement moins souffert, si le Capitaine leur avoit fait porter des habits longs de Castror & qu'il se sur le gue des Cabanes des Cabanes

pour les loger.

En effet, si les gens de notre équipage ont souffert quelqu'incommodité en ce séjour, on doit l'attribuer au désaut de nourriture convenable, & à l'usage immoderé des liqueurs fortes, plutôt qu'à l'effet du grand froid; & cependant, après ce que je viens de rapporter, personne, je crois, ne voudra nous disputer que nous n'ayons été à portée de sentir toute la rigueur ordinaire du Climat de la Baye de Hudson.

La Nature donne en ces pays à tous les Animaux des fourrures extrémement épaisses pour résister au froid, mais leur poil tombe peu-à-

II. Volume. H

peu à mesure que la chaleur revient. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la même chose arrive aux Chiens & Chats, qu'on y amêne d'Europe. Le fang étant plus froid & sa circulation moins vive dans les parties animales les plus éloignées du cœur, comme les pattes, la queuë, &c, il en arrive que ces endroits du corps sont plus susceptibles à se geler que d'autres; & l'on doit regarder comme une chose très - remarquable, qu'il n'y a gueres d'Animaux en ce pays, qui ayent les pattes ou la queuë fort longues. Les Ours, par exemple, les Lapins, les Liévres, les Chats d'Amérique, les Porc-épics, &c, ont tous ces parties très-courtes, & s'il y a des Animaux qui ont la queue longue, comme le Renard, &c, ils l'ont en récompense extrémement garnie de poil touffu & épais, qui la garanut contre le froid.

Quand on touche pendant ces grands froids du fer, ou tout autre corps solide & uni, les doigts y

de la Baye de Hudson. tiennent sur le champ par la force de la gelée, & si en buvant un coup on touche le verre avec la langue ou les lévres, on en emporte fouvent la peau en retirant le verre. Il arriva un jour un accident fingulier de cette nature à un de nos gens, qui portoit une bouteille de liqueur de la maison à sa cabane, N'aiant point de bouchon ni autre chose pour boucher la bouteille, il y mit fon doigt, qui fut bien-tôt gelé ensorte qu'il ne put plus le retirer, & il fallut même sacrifier un morceau du doigt pour le tirer d'affaire. Tous les corps solides, tels que le verre, le fer, la glace acquierent un degré si terrible de froid, qu'ils resistent aux essets de la plus grande chaleur, & cela même pour un temps affés confidé-rable. Je portai un jour dans la maison une hache qui avoit resté expofée au froid du d'ehors. Je la tins à fix pouces d'un bon feu & jettai de l'eau dessus, qui se forma sur le Hij

champ en gâteau de glace & resta en cet état pendant quelque temps. Il est vraisemblable, que les Isles ou Montagnes de glace s'accroissent de cette maniere pendant que l'air qui les environne est temperé. C'est ainsi que la terre s'étoit gelée à cete prosondeur dans le creux que nous avions fait pour y enterrer notre bierre: car en creusant un trou de quatre pieds de prosondeur au dessous de ce creux qui en avoit douze, nous y trouvames la terre tout-à-fait gelée & dure comme une pierre.

Avant d'arranger la bierre dans le creux, on eut soin d'y mettre un lit d'arbrisseaux & d'herbe de l'épais-feur d'un pied. On en mit un autre pareil par-dessus & on couvrit le tout de douze pieds d'une espece de terre savonneuse. Toutes ces précautions n'avoient néanmoins pas pût empêcher, que plusieurs de nos tonneaux de petite bierre ne sussent gelés aux côtés, & un entre autres qui avoit

des cercles de fer très forts, étoix crevé. Les parties spiritueuses, qui se rassemblent dans le coeur de la glace, restent sluides & conservent toute leur force; au lieu que la glace de la bierre fondué est absolument insipide & n'a qu'un gout d'eau. Cependant quand les parties aqueuses ont le temps de se dégeler & de se mêler avec les spiritueuses la bierre redevient fort bonne à boire & nous paroissoit meilleure qu'avant d'avoir été gelée.

Ce recit assez long de la rigueur de l'Hyver doit naturellement faire penser au Lecteur, que ce Pays est le plus impraticable, & le Peuple qui l'habite le plus malheureux de la terre. Cependant il n'y a rien de moins vrai, & les habitans de ce Pays sont fort éloignés de se croire miserables. En esset, si le temps est froid, ils ont quantité de peaux de Castor & plusieurs autres aisances, qui les mettent en quelque saçon au niveau avec les Peuples

glacés.

Les gens du Pays sont d'une taille moyenne, bazanés, ayant les yeux noirs & des cheveux longs & droits de la même couleur. Leurs traits ne sont pas uniformes comme dans plusieurs autres Indiens, mais ils varient comme en Europe. Ils sont d'un très bon caractère, affables humains, charitables & honnetes dans leur commerce. Ils vivent dans des cabanes couvertes de mousse & de peaux de Bêtes sauves cousues ensemble. Comme ils s'occupent principalement à la chasse & à la

C'est aussi pour cette même raison qu'ils ne vivent pas ensemble en grandes troupes, parcequ'ils trouvetroient trop de difficulté à s'habiller & à se nourrir. Ils n'ont ni coutûme arretée, ni loix, qui reglent leur conduite & c'est une certaine droiture naturelle qui influe sur toutes leurs actions. & les empêche de se faire la moindre injustice ou violence, aussi efficacement que les loix les plus févéres. Les Chefs de chaque Familles ou Troupe font ordinairement élus parmi les plus anciens de la Nation; mais on préfere sur tout pour ce poste ceux qui sont les plus habiles pour la chasse & les plus expérimentés dans le Commerce, dans les affaires domestiques & qui ont montré le plus de bravoure dans la guerre, que ces Peuples ont souvent contre les Esquimaux. Ces Chess gouvernent toute la Troupe, & dif-

ζ

tribuent parmi elle les différentes occupations de chasse, pêche &c. Cependant leurs avis sont suivis par un sentiment de déference plûtôt que d'obligation, & l'on peut dire, que quant au point d'exemption de tout pouvoir, ce Peuple est un des plus libres de la Terre.

Ils ne font pour leur nourriture aucun usage des fruits, ni produits quelconques de la Terre; & ils ne vivent uniquement que des Animaux qu'ils prennent à la chasse ou dans des trappes, étant très-habiles dans ces sortes d'exercices. Ils font plusieurs fois dans l'année des carnages terribles parmi les Bêtes fauves,& cela sur une tradition assez absurde qui regne parmi eux, & qui leur apprend, que plus ils en détruisent, plus ces bêtes se multiplient. Ils en laissent fouvent trois ou quatre cens mortes sur la place, & n'en ôtent que les langues, laissant le reste pourrir ou dévorer par les bêtes sauvages. Dans d'autres temps ils les attaquent dans

Peau & en tuent des quantités prodigieuses, qu'ils amenent sur des radeaux aux Factoreries. Ces Bêtes traversent dans le Printemps une étenduë immense de Pays du Sud au Nord, pour faire leurs petits dans des endroits fûrs, c'est-à-dire, dans les Pays plus Septentrionaux, qui sont presque entiérement inhabités. Elles sont beaucoup tourmentées dans leur route par une espece de gros Cousins ou Moucherons, qui sont très incommodes dans ce Pays pendant le petit Eté, dont on y jouit. C'est pour éviter ces Insectes, que les Bêtes fauves cherchent les Rivieres & les Lacs, où les Indiens les attendent pour en tuer autant qu'ils peuvent.

raison. d'où la quantité prodigieuse de ces Insectes peut venir aussi su-bitement qu'on les apperçoit; ou comment ils peuvent se multiplier; pour ainsi dire, dans un instant, si nous n'avions pas appris par l'expé-

II. Volume, I

rience, qu'ils survivent en hyver pendant lequel ils restent dans une espece de léthargie, ou mort apparente, dont ils reviennent aussi-tôt que les chaleurs commencent. Nous en avons vu une preuve manifeste, qui ne laisse aucun doute contre la vérité de cette circonstance. Quelqu'un de nos gens traversant un jour d'hyver un petit ruisseau sur un trone d'arbre couché à travers la glace, son pied en détacha par hazard en glissant une masse noire, qui étant examinée deprès fut trouvée n'être autre chose sinon un gros peloton de Moucherons gelés ensemble. Il porta le morceau auprès du feu, qui dégela apparemment les sucs vitaux dans ces Insectes, qui commencerent for le champ à se remuer. On les remit de nouveau à la gelée, où ils retomberent aussi-tôt dans leur état de mort, & quelques moyens qu'on employa ensuite, il ne fut pas possible de les faire revivre une seconde fois.

Il est très vraisemblable, que plusieurs autres Animaux, qui disparoissent en hyver, tombent de même dans un état de mort apparente, qui les soustrait à nos yeux. Je me contenterai de prouver ceci par un fait, qui est assez connu parmi les Anglois établis dans les Habitations Septentrionales de l'Amerique, & qui est, qu'on y trouve souvent en hyver, sur les bords des lacs, dans des trous & parmi les racines des arbres, des grenouilles si bien gelées, que leur chair est aussi dure que la glace même, & que cependant étant dégelées par une chaleur douce, elles reviennent à la vie & commencent à marcher; mais si on les laisse geler une seconde fois on ne peut plus les faire revivre; ce qui s'accorde parfairement avec ce que je viens de rapporter à l'égard des Moucherons.

Les Indiens vivent non seulement des Animaux qu'ils tuent à la chasse, mais aussi en grande partie de toutes

sortes d'Oiseaux de passage, tels que les Cygnes, les Oyes & Canards fauvages, les Pluviers & quantité d'autres, qui passent dans le Printemps vers le Nord pour y faire éclore leurs petits, & qui reviennent vers les Pays Meridionaux en Automne. Ils mangent aussi des Aigles, des Corbeaux & Corneilles, des Chouettes, des Faucons & des Mouëttes, de même que des Perdrix & des Faisants, qui restent en ces Pays pendant l'hyver. Ils font ordinairement cuire la viande sans assaisonnement, & ils boivent ensuite l'eau dans laquelle ils l'on fait bouillir, & qu'ils regardent comme très salutaire pour le corps. Ils accommodent de même leurs poissons, dont ils ont plusieurs fortes & qui sont très bons. Dans leurs Rivieres & Lacs ils ont de gros Esturgeons, des Carpes, des Truites, & deux sortes très delicieuses de Poissons, dont l'une est appellée par les François Poisson blanc, & par les Anglois & les Indiens Titymagg.



L'autre Poisson ressemble à l'Anguile, sinon qu'il est marqueté de taches jaunes & blanches, & les gens du Pays l'appellent Muthoy. Ces Poissons sont les plus gras en hyver, & on les prend alors en faisant des trous dans la glace & en jettant des hameçons amorcés, ausquels ils mordent fort avidement.

Aux embouchures des Rivieres, principalement des plus Septentrionales, il y a quantité d'excellens Saumons, de Truites saumonées, & d'une espece d'assez bon Poisson, qui resfemble à la Carpe, & qu'on appelle Suceur. Il y entre aussi avec la Maréè une grande quantité de Baleines blanches, qui sont aisses à prendre, de dont l'huise peut rapporter beaucoup de prosit. Les Veaux Marins fréquentent aussi ces Côtes; mais ce n'est pas en grand nombre au dessous de 60° de latitude.

Les hommes portent en Eté des habits de toiles, qu'ils achetent des François ou des Anglois établis dans

Iiij

leur voisinage. Ils ont des bas de peau, qui montent fort haut sur les cuisses pour servir en même temps, de culottes, & les souliers sont de la même matiere. L'habillement des femmes ne différe de celui des hommes, finon qu'elles portent communément en hyver un jupon qui descend un peu plus bas que les genoux. Leurs vêtemens ordinaires sont saits de peau de Bêtes sauves. de Loutres ou de Castors, avec le poil en dedans. Les manches de leurs juste-au-corps n'y tiennent ordinairement que par quelques oordes. & ils peuvent les mettre ou ôter selon leur fantaille, enforte que leurs aisselles sont exposées au plus grand froid de l'hyver; ce qui selon eux contribue beaucoup à la famé.

En effet, il faut avouer que cest Peuples sont sort peu sujets aux maladies; s'il en ont quelque sois eles viennent pour la plus grande partie du froid qu'ils prennent après avoir bû des liqueurs sortes. Ce sont

de la Baye de Hudson. les Anglois qui leur fournissent octte boisson violente, pendant que les François par de maximes beaucoup plus sages ne leur en vendent point, craignant que l'ufage des liqueurs ne soit nuisible non seulement au temperament des gens du Pays, mais aussi à leur commerce, dont le succès depend principalement de la vigueur du Corps & de la dextérité pour la chasse, & qui, comme ils concluent fort bien, doit nécessairement décliner, aussi-tôt qu'on porte atteinte au tempérament de ces Chasseurs. Ce raisonnement se rouve vérifié par ceux des Indiens, qui ont un trafic perpetuel avec les Anglois. Les Habitans du Pays ne boivent naturellement point d'eau de vie, dont ils craignent beaucoup les mauvais effets: aussi sont-ils pleins de santé, grands & bienfairs, actifs & robustes; & ils apportent toûjours autant de fourrures qu'il leur est possible de transporter, en laissant des Magazins considérables

I iv

chés eux. Ceux au contraire, qui vivent parmi les Anglois, & qui sont contigus aux établissemens de La Compagnie de la Baye de Hudson. font aussi yvrognes que leurs voifins. Us font maigres, petits, indolens, sujets à plusieurs maladies, & souffrant beauoup de la dureté du Climat. Aussi il n'y a point de comparaison quant à la quantité des fourrures que les uns & les autres trafiquent aux Factoreries, & l'on voit clairement, que ces derniers se sont rendus par leurs débauches incapables pour le commerce & beaucoup moins utiles qu'ils n'auroient été sans. le pernicieux usage des boissons fortes.

Les gens de ces Pays sont ordinairement un peu sujets aux maux de poitrine, mais on ne leur connoît point de maladies contagieuses. Lorsqu'ils commencent à se sentir incommodés, ils boivent l'infusion de l'herbe appellée Wizzekapukka, ou du bouillon du Poisson qu'ils nomment Shaggamitie, ou encore ils se

de la Baye de Hudson. 105 mettent à suer de la maniere suivante. Ils prennent une grande pierre ronde, sur laquelle ils font du feu qu'ils entretiennent jusqu'à ce que la pierre soit rougie. Ils élevent ensuite sur cette pierre une petite Tente on Cabane bien fermée de tous côtés, où ils entrent nuds avec un vase plein d'eau. Ils en arrosent la pierre, & l'eau se changeant subitement en vapeurs chaudes & humides, en remplit bientôt la petite Tente; ce qui cause une transpiration prompte & très forte dans le Malade. Quand ils sentent, que la pierre se refroidit & pendant que les Pores du corps sont encore ouverts, ils sortent de la Tente, & se plongent sur le champ dans l'eau froide, ou en hyver, quandil n'y a point d'eau, ils fe roulent dans la neige. Cette Methode est généralement recuë & ils la regardent comme universelle pour toutes les Maladies du Pays. Ils ont. aussi un reméde fort singulier pour la Colique & pour tous les dérange106 Voyage

mens dans les Intestins. Ils ne font autre chose que d'avaler beaucoup de sumée de Tabac. & ils assurent que dans tous les maux de ventre, quelques violens qu'ils soient, ils se trouvent soulagés sur le champ. Lorsqu'ils sentent des pesanteurs ou quelou'autre incommodité dans la tête, ils se servent de même de la fumée de Tabac, qu'ils forcent à fortir par les narines, & ils sont bientôt guéris. Ils sont fort sujets dans le Printemps à devenir avengles par l'éblouissement de la neige, & l'on m'a affuré qu'il se forme alors sur la prunelle de leurs yeux une petite pellicule, qu'ils ont l'adresse de lever avec la pointe d'une pierre à fusil.

Ils commettent souvent des excès énormes dans seurs débauches. Ils se battent comme des surieux, ils brûsent seurs Cabannes, ils abusent mutuelsement de seurs semmes, & à la fin si c'est en Hyver, ils se mettent à dormir autour d'un bons seu, où ils se brûsent quesquesois ter-

de la Baye de Hudson. riblement ou se gelent de même, felon que dans leur fommeil ils's'approchent du feu ou s'en éloignend Honvile leurs débauches ils font mesobligeans & charitables, & cela autant pour les Etrangers que pour leur famille. L'affection qu'ils ont pour leurs enfans, mérite d'être admirée, & il est arrivé il n'y a pas long-temps au Fort de Yorck un exemple tout-àfait singulier à cet égard. Deux petits canots passant la Riviere de Hayes. & étant arrivés au milieu de l'eau. l'un qui étoit fait d'écorce de Bouleau, & qui portoit un Indien avec fa femme & fon enfant, coula à fond, Tautre étant petit & ne pouvant fauver que tout au plus une de ces personnes avec l'enfant, il se leva wine contestation entre l'homme & la femme. Il ne s'agilloit pas d'offres mutuels de mourir l'un pour fauver l'autre; mais il n'étoit question que du salut de l'enfant, & de celui des deux qui lui devenoit le plus utile. L'homme se servit de plusieurs argu-

mens pour prouver qu'il étoit plus raisonnable qu'il fut noyé plutôt que sa femme; mais elle soutint au contraire, qu'il étoit plus avantageux pour l'enfant qu'elle périt, attendu que lui comme homme étoit seul capable de l'élever à la chasse & par consequent plus nécessaire à son éducation. Le peu de temps, qui leur restoit fut employé à des témoignages réciproques de tendresse, & la femme après avoir recommandé en dernier lieu à son mari le soin de son enfant, se jetta dans l'eau. Elle sut bientôt novée, & l'homme arriva à bon port avec l'enfant. Cette histoire est connuë aujourd'hui dans tous les environs, & elle nous apprend d'une maniere très-visible, que le principal objet de ces pauvres gens étoit la conservation de l'enfant: car quoique l'homme s'offrit de mourir à la place de la femme, il est certain qu'il le sit pour l'enfant plutôt que pour elle, d'autant plus que ce Peuple n'a pas généralement beaucoup d'égard pour le sexe.

Quand ils sont assis à terre, l'homme se trouve fort offensé si une femme s'avise d'enjamber ses cuisses; & ils regardent comme une chose au - dessous d'eux, de boire du même vase avec leurs femmes. Ils ont une coûtume qui paroît aussi barbare qu'elle est singuliere : quand les peres & meres font devenus si vieux, qu'ils sont hors d'état de se foûtenir par leur propre travail, ils ordonnent à leurs enfans de les étrangler; ce qui est regardé du côté des enfans comme un acte d'obéissance. auquel ils sont obligés de se conformer, & voici la maniere dont ils s'acquitent de ce dernier devoir: La vieille personne entre dans une fosse, qu'on a creusée exprès pour lui servir de tombeau. Elle y tient pendant quelque temps la conversation avec ses enfans, en fumant une pipe & buvant un coup ou deux avec eux. Quand à la fin elle avertit qu'elle est prête, deux de ses enfans viennent lui mettre une sangle au-

110 tour du col, & se plaçant à l'opposite l'un de l'autre, tirent de toutes leurs forces chacun de son côté jusqu'à ce que la personne soit étranglée. Ils la couvrent ensuite de terre. fur laquelle ils élevent une espece de monument de pierres. Les vieilles personnes, qui n'ont point d'enfant, exigent ce même ministère de leurs amis; mais alors ce n'est plus un devoir. & il arrive souvent en ce cas, que leur demande n'est pas écoutée.

Lorsque les Indiens rencontrent quelque tombeau dans leurs voyages. ils le regardent comme un présage de quelqu'accident funeste. Pour le détourner, ils mettent une pierre sur le tombeau, & continuent ensuite leur route. Il y a plusieurs de ces Indiens, principalement parmi ceux qui habitent les bords des grands Lacs du pays, qui font le métier de Charlatans avec toutes fortes de drogues qu'ils achetent des Anglois, comme du Sucre, du Gingembre,

de l'Orge, toutes sortes d'Epiceries, des graines de Semences pour le Jardinage, de la Reglisse, du Tabac en poudre, &c. Les Charlatans débitent toutes ces drogues en très-petites portions, en les vantant comme des Remédes contre certaines Maladies. ou comme des Spécifiques pour se sendre habiles à la Chasse, à la Pêche, aux Combats, &c. Ce sont les Anglois de la Baye de Hudson, qui pour leur intérêt ont attribué ces vertus à leurs Marchandises, & il est certain, qu'un bon tiers de tout leur commerce dépend de la pratique de ces Charlatans Indiens, qui trompent le pauvre Peuple, en troquant leurs drogues contre de bonnes fourrures qu'ils viennent enfuite trafiquer aux Factoreries. Il faut avouer, que cette imposture est très-favorable aux Interessés; mais il seroit certainement beaucoup plus avantageux pour la Grande - Bretagne d'établir dans ce pays un débit affuré des Marchandises de Laine & de Fer de nos Fabriques que d'y souffrir un trasic, qui, sans compter qu'il est infame par luimême, est très-préjudiciable par ses consequences, tant pour les gens du

pays que pour nous-mêmes.

On s'attendra sans doute, que j'ajoûte ici quelque chose touchant les fentimens de Religion de ces Peuples, & pour ne rien laisser desirer à mon Lecteur, je dirai en deux mots tout ce que j'en ai pû sçavoir, sans y ajoûter la moindre conjecture. Il est d'abord certain, que leurs idées sur ce sujet sont très-bornées. Ils reconnoissent un Etre d'une bonté infinie. qu'ils appellent Ukkewma, qui signifie en leur langue le Grand Chef. Ils le regardent comme l'Auteur de tous les bienfaits, dont ils jouissent, & en parlent avec beaucoup de respect. Ils chantent aussi ses louanges dans un Hymne, dont le ton est grave, pompeux & affez harmonieux. Mais leurs sentimens à son égard sont sort vagues & confus, & il est difficile de déterminer ce qu'ils entendent par cette

de la Bage de Hudson.

blic. Ils reconnoissent de même un autre Etre, qu'ils appellent Wittikka, & qu'ils représentent comme l'instrument de toutes fortes de maux & de malheurs. Ils le craignent extrémement, mais je n'ai pû découvrir s'ils lui rendent quelqu'espece de culte

pour l'appailer.

Le sort de ces pauvres Peuples est assez malheureux, mais il ne fait pas fur eux l'impression, à saquelle on devroit naturellement s'attendre: car quoiqu'ils soient obligés d'employer la meilleure partie de leur vie à se procurer la fublistance pour eux & pour leurs familles; on ne voit cependant pas, qu'ils s'étudient beaucoup à la frugalité ou à faire des provisions contre les miséres, auxquelles ils font furs d'être exposés tous les Hyvers. Ils font fort généreux avec leurs provisions quand ils en ont beaucoup, & ne pensent nullement à en conserver pour le temps de diserres; ils sont seulement quelł Voyage

quefois sécher un peu de Gibier & de Poisson. Il est arrivé fort souvere aux Indiens, qui viennent en Eté pour trafiquer aux Factoreries d'avoir été obligés, faute de vivres qu'ils avoient compté de trouver en chasasant en chemin, de stamber un mil-Lier de peaux de Castors et de les manger pour continuer la route. Cependant ils ne s'abattent pas en pareils cas, ils mettent tout en usage pour se soûtenir avec leurs familles, & étant réduits aux dernieres extrémités, ils les supportent avec une patience inébranlable, qui a passé chez eux en une espece d'habitude, & qui est beaucoup plus aisée à admirer qu'à imiter.

Les plus grandes calamités & fatigues, aux quelles ils sont exposés, soit du côté du froid ou de la faim, leurs arrivent dans les longs voyages qu'ils sont obligés de saire: car il leur est fort ordinaire de voyager deux ou trois cens lieues, même dans le plus sort de l'hyver, en

de la Baye de Hudson. traversant des Pays vastes & ouverts. sans rencontrer aucune maison & sans avoir de Tentes, pour se mettre à l'abri contre les injures du temps ou pour reposer la nuit. Ils ont la concûme dans ces voyages, d'élever à l'approche de la nuit une espece de petite Haye ou de retranchement de petit bois d'arbriffeaux. Ils font ensuite du feu du côté de la haye qui est opposé au vent, & après avoir ballayé la neige ils se couchent par terre & dorment entre le feu & la haye. Mais il leur arrive fouvent d'être furpris par la nuit dans des Plaines immenfes, où il n'y a ni bois ni aucun moven de faire ni feu ni retratichement. Ils sont alors obligés de se coucher sous la neige, qui les garantit en quelque façon contre la rigueur du froid. Nous lisons dans certains Auteurs modernes, que ce même expédient est pratiqué par les voyageurs dans les extrémités de la St berie, où le Climat n'est certainement Kij

pas plus temperé que dans ces Pays-ch Cependant quels que puissent être les maux, que ces Peuples souffrent de la rigueur du froid, il est certain, qu'ils ne sont pas comparables aux miséres qu'ils endurent souvent par la disette des vivres & par l'impossibilité où ils se trouvent quelquefois d'en avoir. Je me contenrerai de rapporter ici un fait qui est très connu & verifié aux Factoreries de ces Pays, & qui donnera au Lecteur compatissant une juste idée de la situation affreuse dans laquelle se trouve souvent ce malheureux Peuple. Un Indien venant de fore loin avec sa famille pour trafiquez avec les Anglois, eût le malheur de rencontrer très peu de gibier dans son chemin, ensorte que lui, sa femme & fee enfans furent biensôt reduits aux dernieres extrémités. Dans cet état pitoyable ils arrachesent la fourrure de leurs habits, & macherent de se conserver la vie aussi longtemps qu'il étoit possible en se

nourrissant de la peau qui les couvroit. Mais cette trifte ressource leur manqua bien-tôt, & à la fin, ce qu'on ne scauroit dire sans frémir, ces pauvres gens furent obligés de se foûtenir le reste du chemin de la chair de deux de leurs enfans. Etant arrivé à la Factorerie, cet Indien. outré de douleur, conta sa triste avanture avec toutes les circonstances au Gouverneur Anglois, qui n'y répondit que par un grand éclat de rire. Le pauvre Sauvage étonné d'une pareille reception, dit en Anglois corzompur: Ce n'est pourtant pas un conte à rire, & se retira très-mal édisié. comme on doit le croire, de la Morale de ce Chrétien.

Le langage de ces Peuples est un peu guttural, quant à la prononciation; mais il n'est pas des plus rudes ni tont à fait désagréable. Ils ont peu de mots, mais qui sont très significatifs, & ils ont une saçon très aisée & intelligible d'exprimer de nourellesidées par des mots composes qu'i joignent les qualités des choses, aufquelles ils veulent donner des noms. Les Anglois ne trouvent aucune difficulté d'apprendre & de parler la langue du Pays, & s'ils étoient affez bien intentionnés pour ces pauvres gens, il leur seroit fort aisé de leur montrer l'usage des lettres & les principes de Moralité & de Religion: ce seroit une action aussi charitable que genereuse: car si ces Peuples étoient instruits, ils vivroient nonfeulement beaucoup mieux par euxmêmes, mais leur commerce en deviendroit aussi infiniment plus considérable, & ces nouvelles lumieres leur inspireroient beaucoup de respect & une véritable tendresse pour la Nation Britannique.

Je ne dois pas oublier une Maxime de Politique fort étrange, qui est beaucoup en usage parmi ces Peuples; ils permettent aux semmes ouplutôt ils les obligent d'avorter fouvent par l'usage d'une certaine. Herbe très commune en ces Pays &

de la Baye de Hudson. qui n'est pas inconnue ailleurs. Læ raison de cet usage est à fin de se soulager en quelque façon en diminuant le pelant fardeau qui opprime une pauvre famille incapable de nourrir ses enfans. Nous apprenons des Hollandois, que ce même usage avoit lieu parmi les Habitans de l'Isse de Formose dans le temps qu'ils en étoient les Maîtres. Cette maxime, quelque barbare qu'elle foit, ne l'est pas plus que celle qu'on observe aujourd'hui dans la Chine. où par ce même principe d'une barbare occonomie, on permet à ceux, qui ne sont pas en état de nourrir leurs enfans, de les tuer quand ils viennent au monde.

Nos Indiens différent encore de toutes les autres Nations connues par leur façon singuliere d'uriner. Les hommes s'accroupissent toûjours quand ils lachent l'eau, & les semmes la font en se tenant debout.

Mais il est temps de revenir à nos propres assaires, & d'instruire le Lec-

teur sur la maniere, dont elles furent conduites dans un Pays tel que je viens de le décrire, & où malgré toutes nos précautions nous nous trouvames souvent sujets à bien des inconveniens.

120

J'ai parlé cy-dessis de deux tonneaux d'eau de vie, que nos gens allerent chercher au Fort de York. pour se divertir pendant les sêtes de Noël. Les débauches qu'on fit à cette occasion, eurent des fuites funestes. Tout le monde s'étoit assés bien. porté avant cette malheureuse so-Îemnité; mais la plus grande partie de notre Equipage, s'étant tropabandonné à la boisson, fut bien-tôt après attaquée par le Scorbut, qui est en ce Pays la fuite ordinaire de l'usage outré des liqueurs fortes. Je crois ne pas pouvoir me dispenser de donner ici une Déscription, quelque peu amusante qu'elle puisse paroître au Lecteur, de cette vilaine & fatale maladie. Nos gens, lorsqu'ils en furent attaqués, commenle plus universel & le plus puissant fur nos gens sut l'Eau de Goudron, alont l'usage continuel sauva plusieurs, même après que tous les autres remédes eussent été employés inutilement. Capendant, autant que nous avons pû observer, cette boisson salutaire n'opére uniquement que par la voye de l'urine.

Les Anglois, qui résident constamment dans ce Pays, ne sont point du tout ou que très peu exposés à cette cruelle Maladie. Ils attribuent ce bonheur à l'usage continuel & copieux d'une espece de Bierre ou liqueur, qui a les mêmes vertus ou peut-être de plus éminentes encore que l'Eau de Goudron. C'est par ce moyen que les Habitans des quarre Factoreries, Churchill. Fort de York, S. Alban & Riviere de Moofe jouissent ordinairement de la plus parfaite santé. Leur nombre se monte à environ cent personnes, & ils sont souvent sept ans, sans enterrer un homme; ce

de la Baye de Hudson. 123 qui est en effet une circonstance si remarquable, que je suis persuadé, qu'aucun de mes Lecteurs ne me blamera de l'avoir rapporté ici.

Pendant que les Equipages des deux Vaisseaux étoient dans cet étar déplorable, on n'épargna ni solliauprès du citations ni prieres Gouverneur du Fort de York pour être soulagés dans la triste situation où nous nous trouvions, & nous nous flatames d'être du moins favorisés dans un cas aussi pressant, d'autant plus que nous ne lui demandions autre chose si non de permettre aux Indiens de nous apporter de nouvelles Provisions: car ils nous en auroient volontiers porté, si on ne s'étoit pas servi de toute sorte d'intrigues pour les en empêcher. Il paroît en effer étrange & difficile à concevoir, que la cruauté des Chrêsiens contre Chrêtiens puisse aller au point de se refuser mutuellement le secours, que l'humanité des Indiens prête avec plaisir à tous ceux qui en Lij

Voyage . ont besoin. Mais que dirai-je? Il étoit défendu aux Indiens de nous approcher & de nous fournir la moindre chose, & on leur faisoit accroire, que c'étoit par un égard de tendresse pour eux qu'on leur interdifoit tout commerce avec nous, parce que, leur disoit-on, nous avions une maladie contagieuse, qui pourroit fe communiquer à eux & à leurs familles, & qu'outre cela nous étions ennemis des Indiens aussi bien que des Anglois. Il est aisé à concevoir, que ces gens intimidés par de pareils motifs se gardoient bien d'avoir le moindre commerce avec nous: mais il est difficile à comprendre pourquoi on a répandu ces bruits fâcheux contre nous, à moins que

ce n'ait été en consequence des ordres, auxquels le Gouverneur n'a peut-être pas osé désobéir. Ce n'étoit certainement pas la crainte de manquer de Provisions; car les Indiens auroient pû nous fournir quantité de Gibier, de Perdrix, de Pois-

125

sons, &c., sans porter préjudice aux provisions des Factoreries. Il ne pouvoit non plus y avoir aucun motif d'intérêt particulier, quant au commerce: car ces Indiens n'étoient pas Commerçans, mais de ceux, qui demeurent parmi les Anglois, & qu'on appelle Indiens Domestiques. Les autres, qui viennent pour trafiquer avec eux, étoient alors retirés bien avant dans le pays, au lieu que les Indiens Domestiques se tiennent toûjours aux environs des Factoreries, & leur principal emploi est de fournir de tous côtés des provisions. Ces mauvais bruits, qu'on avoit fait courir fort mal-à-propos contre nous, firent même par la suite autant de tort au Commerce, qu'ils nous en avoient fait dans le commencement : car à mesure qu'ils se répandoient plus loin, ils firent tant d'impression sur ce pauvre Peuple mal avisé, que l'année d'après il en vint fort peu pour trafiquer au Fort de Yorck. Il faut donc conclure, que le seul but Liii

qu'on pouvoit avoir dans ces démarches, étoit de nous chagriner & réduire à la derniere extrémité. On v réussit parsaitement, & tous ceux qui pourroient aller dorénavant à la découverte du Passage de Nord-Ouest ne doivent s'attendre à autre chose de pareils voisins. La lâcheté de ces gens se découvrit à la fin à nos yeux, lorsque le Gouverneur, foit par crainte de mauvaises fuites, soit peut-être par motif d'intérêt, permit aux Indiens de nous fournir huit ou dix Carcasses de Gibier, que nous fumes obligés de payer plus de dix fois plus cher qu'ils ne lui coûtent en provision salée.

L'Hyver continua avec sa rigueur ordinaire pendant tout le mois de Janvier. Nous eumes quelquesois un temps sort noir accompagné de beaucoup de vent & de neige, & dans d'autres jours le temps étoit sort clair; mais la gelée cominuoit toûjours avec la même violence. Les Perdrist & les Lapins, qui ne nous avoient

pas manqué jusqu'alors, commencerent à devenir rares. La Maladie gagna aussi le dessus dans notre Monde, & il n'y eut guere un seul homme de l'équipage de nos deux Vailfeaux, qui ne fut plus ou moins attaqué du Scorbut. La Californie en enterra deux vers la fin du mois, & nous en perdimes un dans le même temps. Le temps continua à peu près de même jusqu'à la moitié du mois de Février, qu'il devint un peu plus doux. Le vent se mit au Sud-Ouest, & la neige commença à se fondre très-promptement. Nous eumes enfuite un temps fort variable, qui étoit tantôt assez doux, & tantôt extrémement froid. La Californie perdit encore un homme, & un de nos gens eut trois doigts d'emportés par un coup de fusil qui lai lâcha dans la main. Le 23 du mois on donna ordre de casser la glace autour des Vailleaux; ce qu'on fit avec des Cifeaux à glace & des Befaigues. On sétoit imaginé qu'on auroit une L iv

peine infinie pour en venir à bout. mais lorsqu'on entreprit l'ouvrage, on trouva bientôt que les Vaisseaux n'étoient pas gelés jusqu'au fond, & qu'au lieu d'un travail fort pégible, il ne falloit qu'un petit exercice. aussi salutaire que divertissant pour nos gens, qui s'y étant amusés un peu. chaque jour finirent bientôt l'ouvrage. Nous fimes descendre nos canons & autres choses de grand poids au Fort de Yorck sur de grands traineaux, à fin d'alléger les Vaisseaux pour le temps de la rupture des glaces, à laquelle nous avions lieu de nous attendre au premier jour selon les apparences de la faison.

Le mois de Mars nous donna successivement tous les temps de l'année, tels qu'on les a dans ce pays. Nous avions tantôt des jours sort chauds, tantôt extrémement froids & autant qu'en Hyver; mais généralement le temps étoit temperé & beau. La neige se sondit par-tout où le Soleil donnoit, & vers la fin du

de la Baye de Hudson. mois l'herbe commença à pousser aux endroits exposés au Midi. Les Rivieres & les Plaines furent peu-àpeu couvertes d'eau, & nous craignimes beaucoup, que les glaces ne se rompissent tout d'un coup avec violence, comme il arrive assez souvent dans ce pays. Pour prévenir les mauvaises suites, auxquelles on doit toûjours s'attendre dans de pareils évenemens, on donna ordre de tenir toutes choses prêtes dans les Vaisfeaux, & après les avoir bien échauffés avec de bons feux, on envoya un nombre suffisant d'hommes avec leurs Officiers à bord, àfin de veiller pour la sûreté des Vaisseaux en cas d'accident. Nous perdimes encore uu homme dans ce mois, & plusieurs de nos gens étoient en très-mauvais état, pendant que l'équipage de la Californie s'étoit déja assez bien rétabli.

Le mois d'Avril s'annonça d'une façon, qui nous rassura beaucoup de la crainte que nous avions eue d'une

rupture subite des glaces. Le vent se mit à-peu-près au Nord-Est, & nous amêna avec beaucoup de neige & de grêle une très-forte gelée & un froid extrémement piquant. Il arrive assez souvent dans ce pays, que le temps change ainsi dans cette saison, & alors il y a moins à craindre des glaces. Cependant nous ne sumes pas sachez des précautions, que nous avions prises pour nous en garantir. Nous avions lieu de tout craindre, & le parti que nous avions pris, étoit toûjours le plus sur.

Pour donner au Lecteur une idée du danger qui nous menaçoit, il faut remarquer, que, lorsque les chaleurs devancent la saison dans les pays qui environnent la Baye de Hudson, les neiges se sondent alors dans les Parties Méridionales & les eaux formant des torrens rapides, rompent les glaces avant qu'elles soient tout-à-fait meurtries. Ces slots s'écoulent jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelque résistance, ou ils s'arrêtent pendant!

de la Baye de Hudson. quelque temps jusqu'à ce que s'étant accumulés ils rompent par leur poids tout obstacle & mondent les pays adjacens, en emportant les fivages, les arbres & tout ce qui résisse à leur force. C'est ce que les gens de ces pays appellent un Déluge, & c'est par rapport à ces accidens, qu'il est très-dangereux de laisser hyvernerun Vaisseau dans un endroit, où il v a un Courant. Il est vrai, que nous eumes en cette année le bonheur d'échapper à ce désastre; mais on ne doit jamais s'y fier, & les précautions, que nous avions prifes, font toûjours nécessaires ici.

Le 15 Avril nous enterrames encore un homme. Il avoit été grand yvrogne, & le Scorbut avoit trop de droit sur lui pour qu'on eut pû le tirer d'affaire. La terre étoit encore si bien gelée, qu'il falloit trois ou quatre jours pour creuser une fosse; mais aussi les corps y étant enterrés à une certaine prosondeur, y restent entiers & sans se corrompre, & il y a même apparence, à moins qu'il n'arrive quelque changement considérable dans ces Climats, qu'ils doivent y rester dans cet état jusqu'à la fin du monde.

Le temps s'adoucit beaucoup le 18 du mois, & le vent s'étant tourné au Sud, nous eumes une petite pluye douce, qui nous fut d'autant plus agréable que nous n'en avions point vuë depuis six mois. Les Oiseaux ordinaires du pays revinrent aussi nous trouver après une absence de sept mois, & avec eux quantité d'autres Oiseaux sauvages de toutes les especes qui sont communes dans les Parties Septentrionales de l'Europe, comme des Oyes, des Canards, & e. Nous eumes aussi souvent des volées copieuses de petits Oiseaux noirâtres & vilains d'apparence; mais qui par la beauté de leur ramage compensoient abondamment le désagrément de leur figure.

Nous eumes ensuite un petit retour d'Hyver accompagné de vents froids, de fortes gelées, de beaucoup de neige & de grosses tempêtes. Il dura jusqu'au 6 Mai, que les chaleurs revinrent. La Crique, où étoient nos Vaisseaux, étoit déjà débarrassée de la glace qui s'étoit perduë peu-à-peu, quoique la Riviere fut encore entiérement prise. Cette circonstance sit entrer beaucoup de Poissons dans la Crique, & nous en primes quantité dans nos silets.

Notre grande Chaloupe, à laquelle on avoit travaillé pendant l'Hyver pour l'allonger, étoit achevée. Nous lui donnames le nom de Réfolution, & nous la mimes à l'eau. Je ne sçaurois exprimer la joye que firent paroître à cette occasion ceux qui étoient bien intentionnés pour la Découverte, & qui concevoient déjà de grandes espérances du succès des recherches qu'on devoit faire avec ce bâteau, & qui leur paroissoient infaillibles.

Nous eumes depuis le 8 du mois jusqu'au 16 un temps fort variable Voyage

avec des gelées très-fortes, beaucoup de neige entremêlée de pluye & de grêle. La pluye après avoir tombé se geloit sur la terre & tous les arbres étoient couverts & comme confits de glace. Le 16 la Riviere de Hayes se débarrassa de ses glaces, qui furent emportées peu-à-peu par le Courant. Nos gens travailloient pendant tout ce temps à mettre les Vaisseaux en état de descendre la Riviere, & le 29 nous profitames d'une Marée fort haute causée par un vent de Nord-Ouest pour touër nos Vaisseaux jusqu'à l'embouchure de la Crique où ayant été pris dans les sables du fond, nous fumes obliges de rester jusqu'au 2 Juin, & ce ne fut que par des travaux considérables joints au secours des Marées extrémement hautes, que nous fumes litôt remis à flot.

Le 2 & le 3 du mois, nous eumes un peu de neige, & le temps étoit rude & très-froid. Ce fut par-là que l'Hyver prit son congé: car depuis ce dernier jour le temps continus

de la Baye de Hudson. d'être' passablement chaud. nous vimes passer à côté de nous dixneuf Canots Indiens chargés de fourrures. Ils alloient au Fort de Yorck. & le lendemain il en passa soixantedix autres. Ces Indiens venoient des pays situés bien avant dans le Continent, & ce qu'ils apportoient étoit destiné pour nos Factoreries pour le trafiquer contre nos marchandises d'étape. Nos Vaisseaux descendirent le 9 la Riviere jusqu'à la Factorerie. où nous reprimes à bord nos Munitions, provisions, &c. pour remettre en Mer & pour continuer nos recherches pour la Découverte, dont nous étions chargés.

Avant de continuer le récit de ce qui nous arriva dans la suite de cette Expédition, je crois qu'il ne sera pas hors de propos de donner ici une Description succincte de cette Habitation, du pays adjacent & de la nature du Commerce, pour l'avancement duquel elle a été établie. Je me sens d'autant plus porté à faire

çe petit détail, que j'ose présumer que ce que j'ai à dire à ce fujet doit naturellement plaire à toute sorte de Lecteurs: car outre les charmes de la nouveauté de ces choses, elles roulent sur les avantages les plus considérables pour toute la Nation, c'està-dire, sur les moyens de procurer un débit des produits de nos Manufactures infiniment plus grand que nous n'en avons eû jusqu'à présent, & cela même indépendamment de la Découverte du Passage de Nord-Quest. Ces sortes de remarques tournent immédiatement au profit de la Nation & au soûtien des Pauvres. qui subsistent principalement par les Fabriques des plus communes sortes de nos étoffes de Laine.

Le Fort de Yorck est situé sur la branche Méridionale de la Riviere du Port de Nelson, appellée Riviere de Hayes, à cinq lieues de l'endroit où elle se jette dans la Mer, à 57°, 20' de latitude & à 93° 58' de longitude de Londres, ayant moi-même déterminé l'une l'une & l'autre par des Observations très exactes, que je sis sur l'Eclipse de la Lune du 14 Fevrier, 1747. Ce Fort, pour dire la vérité, n'est autre chose qu'un Bâtiment quarré. flanqué de quatre petits Bastions qui sont aujourd'hui tous couverts. & servent de Logemens ou de Magazins. Il y a fur chaque Courtine trois petites piéces d'Artillerie, & le tout est palissadé. Une Batterie d'assez gros Canons défend la Riviere, & on a élevé un petit parapet de terre, qui sert de désense à la Batterie même. En temps de guerre, quand tout le monde doit s'y trouver, le nombre des Habitans monte à environ trente-trois. On comprendra aisément par cette Description, que, quelque formidable que ce Fort puisse, paroître aux Sauvages, il n'est aucunement en état de se defendre, si jamais il est attaqué d'une façon réguliere par quelque Ennemi Européen.

A environ sept lieues du Fort il II. Volume. M

y a un grand district couvert de piorres, parmi les quelles on trouve une quantité considérable de Pyrites parfaitement ronds & à peur près de la forme d'un boulet de Canon de six livres. Les Anglois, qui demeurent ici, sont assez simples pour croire, que cette forme leur a été donnée exprès par les Fransois, à fin de s'en servir dans leurs Canons du temps qu'ils attaquerent cet endroit. Nous devons plus-tôt regarder ces Pyrites comme un trait semarquable de l'Histoire naturelle & comme une preuve certaine, que ce Pays oft rempti de Méraux & même des plus précieux : car les Pyrites tiennent toûjours un peus d'or, ils font souvent très riches en argent, mais il est fort rare qu'on y trouve du plomb ou de l'étain.

Cette Habitation est regardée de toute façon comme l'établissement le plus important de la Compagnie de la Baye de Hudson: car c'est ici su se fait la principale partie de

de la Baye de Hudson. fon Commerce. On calcule, que son trafic lui vaut ici entre quarante & cinquante mille riches fourrures par an, &, selon ce que j'ai appris de différentes personnes, qui se rapportoient toutes à dire la mêmo chose, il seroit très aisé movemant un peu d'industrie d'augmenter co trafic au point qu'il rende cinq fois davantage. Mais une Politique inconcevable, du moins si on la regarde du côté de l'interêt de la Nation, fait, que la Compagnie décourage elle-même ses Factoreries & qu'elle met tout en usage pour les empêcher d'étendre leur Commerce. Elle ne fait pas même le moindre mouvement pour arrêter les progrès des François, qui empietent journellement für fon commerce, en établissant des Habitations sur ses Rivieres, & en interceptant les meilleurs fortes de fourtures, comme les Loutres, les Martres, les Zebelines &c., paree qu'elles sont les plus legeres & par con-Mii

140 Voyage

fequent les plus propres à être transportées: car comme les endroits où ils les achetent, sont fort éloignés de leur domicile, ils ne trouveroient point leur compte, s'ils se chargoient de fourrures ordinaires et épardes. D'ailleurs les François ont à cet égard un avantage confidérable sur nos Factoreries qui est que les gens du Pays sont toûjours portés à trassquer avec eux plu-tôt qu'avec les Anglois.

La cause de cette présérence n'est pas dissiele à concevoir, c'est les prix qu'ils tirent de leurs marchandises, que les François payent beaucoup mieux que les Anglois, comme il est évident par le Taux, que la Compagnie a établi pour reglet son Commerce & qui reduit généralement toutes les sourrures aux Castor. C'est par ce Taux, qu'on compte, par exemple, deux Loutres, ou trois Martres equivalens à un Castor, & ainsi du reste, pendant qu'il n'y a pas de Castor qui vaille une seu-

de la Baye de Hudson le de ces fourrures fines. C'est parlà que les gens du Pays achetent nos Marchandises trois sois plus cher qu'ils ne les trouvent chez les François. Ce n'est pas que les Indiens manquent de Caltors, pour en faire leurs fournitures pour leur trafic; mais comme ces peaux sont lourdes & embarassantes pour le transport, ils sont obligés de nous en apporter de plus legeres & par confequent de plus recherchées; ce qui ne laisse pas de leur faire une condition bien dure pour trafiquer avec nous, & il est certain, si les François étoient si proches de nos Habitations Septemnionales qu'ils sont des Meridionales, que le Commerce de la Compagnie ne seroit pas à beaucoup près si considérable qu'il l'est encore aujourd'hui, puisque déjà à la Riviere de Moose & à St. Alban nous ne pouvons acheter que be rebut des François. Cependant il feroit fort aifé de remédier à ces inconveniens en agissant un peu

plus honnétement avec les Indiens: car comme d'un côté il est certain; qu'abstraction faite de l'interêt ils n'ont rien qui les attache particulierement aux François, ainst de l'autre côté il est bien sur aussi qu'il est en notre pouvoir de vendre à aussi bon & même à meilleur manché que nos Rivaux, comme nous le ferions certainement, si ce Commerce n'étoit pas un Monopole.

Il y a une autre Maxime fort singuliere dans la Politique de la Compagnie, qui est de chaisir communément pour leurs Facteurs les moindres & les plus stupides de leurs Valets, & il est aisé à concevoir, que des gens de cette espece sont les moins propres du monde pour saire valoir ou augmenter un Commerce. S'ils ont quelque subtilité; elle se borne à tromper les pauvres Indiens, à sourcer, par exemple, le pouce dans la mesure, quand ils leur vendent de la poudre à canon, à mêler moitié d'eau dans l'eau de

de la Baye de Hudson. vie qu'ils leur fournissent; en un mot à pousser sans scrupule la fourberie au suprême degré. Ils vendent aussi au-dessous du Taux fixé par la Compagnie; & c'est par ces artifices joints aux moyens qu'ils fournissent aux Charlatans de tromper le peuple & aux présens qu'ils extorquent des Indiens, qu'ils gagnent ce qu'ils appellent le Surplus, & qui se monte à environ un tiers de rout le Commerce. En considérant toutes ces circonstances on ne trouvera pas étonnant, que les forties des marchandifes d'Angleterre que la Compagnie confomme, ne passent pas ordinairement trois ou quatre mille livres sterlings par an. Et que dans le temps d'environ quarante ans, c'est-à-dire, depuis 1699 jusqu'à 1738 tout le montant des Marchandises qu'elle a fait fortir du Royaume, ne passe pas soixante mille livres. Or c'est un objet de très perite consequence, si on Kenvisage du côté de l'interêt Voyage.

du Public, mais qui devient considérable un le petit nombre de personnes interessées dans ce Commerce & furtout par les profits immenses que ces gens tirent de ce petit fond; & à cet égard il faut avouer que le maniment de ce Trafic est très bien conduit & assez kucratif pour les interessez. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on sçait qu'une branche de Commerce peut être menagée de façon, qu'elle devienne extrémement profitable à un petit nombre de personnes & en même temps très désavantageuse à toute une Nation.

C'est précisément le cas du Commerce de la Baye de Hudson en envisageant d'un côté la Compagnie & de l'autre la Nation ou l'interêt public, comme il sera aisé à comprendre à tout Lecteur impartial, qui voudra faire attention à la situation convenable des Etablissemens de cette Compagnie, aux Nations nombreuses qui les environnent

de la Baye de Hudson. ronnent, aux quantités énormes de fourrures qu'elles sont en état de fournir, & à la bonne volonté qu'elles ont de trafiquer contre nos Marchandises. On en sera encore plus convaincu en reflechissant sur le Commerce immense, que les François font avec ces mêmes Nations. quoiqu'ils n'ayent pas des Etablisfemens aussi avantageux que notre Compagnie & que d'ailleurs ils soient sujets à quantité d'autres inconveniens. Après ces reflections il sera évident à tout le monde, qu'il n'y auroit rien de si aisé qu'à redresser tous les abus qui oppriment ce Commerce, en faisant des Etablissemens sur les Rivieres plus avant dans le Pays, en donnant des encouragemens convenables aux gens du Pays & en mettant généralement tout ce Commerce sur un pied plus équitable & plus honnête. Il est certain, qu'on consommeroit par ce moyen dix fois plus du produit de nos Manufactures, & qu'on rega-II Volume.

gneroit le Commerce sur les François dans les endroits où ils nous ont fupplantés. C'est ainsi qu'en occupant nos Manufactures chez nous & en employant en dehors un nombre considérable de Vaisseaux & de Marins on procureroit en effet au Public le Bénéfice, que ce Trafic est certainement capable de produire, & dont aujourd'hui il n'entre qu'une très petite partie dans les poches d'une poignée de gens, qui pourvu qu'ils jouissent de tout ce que ce Commerce rend, se contentent du peu qu'il produit. Voilà l'état du Commerce des Anglois dans ta Baye de Hudson, tel qu'il est, & tel qu'il pourroit être.

Ayant en quelque façon rempli ma promesse & donné à mon Lecteur sur ce Trasic des éclaircissemens qui ne pourront pas lui être désagréables, je reviens maintenant à notre expédition. Le 22 Juin nous descendimes environ trois lieues au dessus de la Factorerie, où nous

de la Baye de Hudson. mouillames l'ancre & primes à bord le restant de nos munitions. La Californie y enterra un de ses gens, qui avoit été maladif depuis notre départ d'Angleterre. Nous descendimes plus bas le 23 jusqu'à un endrois appellé Five Fathom Hole (Trous de Cing-Braffes), où nous restames la nuit à l'ancre. Le 24, ayant un vent favorable, nous levames l'ancre & après avoir passé les Bancs de sable nous poussames vers le Nord pour aller à la découverte. Nous passames le 25 par quantité de glaçons, mais nous évitames. en rasant la côte, les endroits où ils étoient les plus épais. Ces glaces continuerent toûjours jusqu'à ce que nous eumes gagné le Nord du Cap Churchill, où ayant trouvé la Mer entierement débarassée nous poursuivimes notre route sans aucune difficulté jusqu'au dernier du mois, que nous passames l'Isle de Cenery, qui est à 610, 40' de latitude.

Le I Juillet la Résolution vint se mettre à côté de la Galivte de Dobbs & se charga des Munitions & des Provisions nécessaires à dix hommes pour deux mois. Le Capitaine Moore, moi & huit hommes nous y allames à bord pour examiner les Côtes, &, avant de quitter le Vaisfeau, le Capitaine donna au premier Contre-Maître ses ordres qui étoient d'avancer vers l'Isle de Marbre & de nous y attendre. Les Vaisseaux firent voile vers le Nord & nous poussames vers la Côte où nous nous accrochames aux glaces pendant la nuit. Le 2 du mois nous fimes voile le long de la Côte vers le Nord en passant par quantité de gros glaçons, qui joints aux Basfonds & Rochers, qui s'étendent deux ou trois lieuës dans la Mer. rendoient le passage très dangereux. Les Esquimaux qui habitent les Côtes au Nord des Etablissemens de la Compagnie, parurent de temps en semps en petites troupes de quade la Baye de Hudson. 149
rante ou cinquante sur les hauteurs
des Isles de cette Côte. Ils crierent
beaucoup & nous firent signe d'approchèr; mais nous continuames
notre route sans y faire attention
jusqu'à l'Isle de Knight à 62°, 2'
de Latitude, où nous restames la
nuit à l'ancre. Nous y sondames
la Marée & nous trouvames que la
haute Marée y montoit dix pieds,
& qu'à la Nouvelle & Pleine-Lune
elle y venoit à quatre heures & demie.

Le lendemain nous levames l'ancre & nous fimes beaucoup d'efforts pour atteindre la Côte Occidentale, où nous vimes une ouverture fort large, mais les glaces nous empecherent d'y approcher. Une tempête qui furvint & des gros glaçons qui nous environnoient de tous côtés, acheverent de nous déterminer à reprendre la route de l'Iste de Knight, où nous nous mimes à l'abri de tout accident jusqu'au 5, que la Mer parut beau-

250 coup débarassée. Deux Canots remplis d'Esquimana de la Côte Occidentale vinrent sur ces entrefaites nous joindre, & leur ayant fait enzendre que nous demandions des Côtes de Baleine, ils nous quitterent promptement & revinrent fur le champ avec une quantité considérable de cette marchandise, & un grand nombre de Vessies remplies d'huile. Nous troquames les Côtes contre des petites haches, des coûteaux. des morceaux de cerceaux de fer &c.: mais nous ne trauvames pas à propos de nous charger de l'huile, que nous leur laissames remporter. Ils auroient fort souhaité la vendre & il est certain, que nous l'aurions eu à très grand marché. Ils nous firent même fentir, qu'ils avoient encore des quantités considerables d'huile & de Côtes de Baleine dans les Isles que nous voyions à l'Ouest, & ils firent tout leur possible pour nous engager d'y aller: mais comme nous n'étions

de la Baye de Hudson. pas destinés à faire commerce, nous ne pumes pas nous rendre à leurs sollicitations. Nous vimes en ces endroit quantité de Veaux Marine & de Baleines blanches & nous découvrimes plusieurs Isles, comme celles des sieurs Biby, Merry, Jean &c. Elles sont toutes remplies de rochers & steriles, sans arbre ni herbe, à l'exception d'un peu de Cueillerée & de quelques autres Plantes très communes en Groenland & en Laponie. On voit sur ces Isles & généralement sur toutes celles qui sont sur cette Côte des Tonibeaux d'Esquimaux & desPierres qu'ils élevent indubitablement' pour quelque raison, mais qu'en ignore jusqu'à présent, quoique ces Pierres soient connues depuis que ces côtes ontété visitées par les Anglois, soit pour le Commerce, ou pour la Découverte. Je ne scaurois me dispenser de

Je ne scaurois me dispenser de rapporter ici un fait, qui nous arriva en cet endroit, & comme il anous étonna camemement dans le

Niv

mais par tous ceux qui étoient à

bord de la Réfolution qui peuvent en rendre temoignage, & par confequent on doit le regarder comme un fait avéré & incontestable. Il est question maintenant de trouver une cause raisonnable ou du moins plausible d'un esset, qui du premier abord paroît si extraordinaire. Les discussions & même les conjectures sur des Questions de cette nature sont extrémement utiles, quand ce ne seroit que parce qu'elles augmentent toûjours le sond de ces belles Connoissances, que les Sçavans possédent déjà en ce genre.

Les Idées, que les Anciens avoient de la Vertu de l'Aimant, étoient très imparfaites, & nous ne devons pas être furpris de voir beaucoup de confusion & même d'obscurité dans les Essais qu'ils nous ont laissés pour expliquer les causes des essets Magnétiques. Le sentiment le plus suivi des Modernes est celui de Descartes, soûtenu par le Pere Malebranche, par Rohault &

& par d'autres Auteurs, & meme agréé & confirmé par Mr. Boyle & par d'autres Philosophes de notre siécle. On suppose dans cette Hypothése, qu'il y a une certaine matiere subtile, imperceptible & comme cannelée qui circule continuellement par les Poles du monde; que cette matiere en tournant autour de la Terre dans les Plans des Meridiens rentre dans le Pole opposé à celui dont elle sort, & qu'elle remonte à celui-ci dans une direction parallele à son Axe; que l'Aimant a deux Poles qui répondent à ceux de la Terre & par lesquels il se fait une pareille circulation de cette même matiere; que cette matiere en entrant dans un des Poles donne au fer cette impulsion qui le porte vers l'Aimant, & que nous appellons son Attraction; qu'outre la matiere Magnétique, qui rentre dans les Poles de l'Aimant, il y en a toûjours une certaine quantité qui circule en formant autour de lui

de la Baye de Hudson. une espece de Tourbillon; que l'espace, dans lequel cette matiere tourbillonne, est la Sphére d'activité de l'Aimant, dans laquelle sa faculté attractive est confinée; que quant à sa faculté directive, ou direction de l'Aiguille touchée de l'Aimant vers les Poles du monde & fon inclination vers un certain point au dessous de l'Horison, elles s'en fuivent naturellement de ce même Principe, puisque partout où l'Aimant ou l'Aiguille ont une autre situation, la Matiere Magnétique frape envain sur sa surface, & ne pouvant y entrer change peu à peu sa situation, jusqu'à ce que ses pores répondent au courant de cette Matiere; que l'Aimant ou l'Aiguille, s'étant une fois mis dans cette situation, leur mouvement cesse entiérement, puisque la Matière Magnétique desse alors de le déranger; Il s'ensuit delà, que quant à la structure de l'Aimant on doit l'imaginet comme percé d'une infinité de Pores paralleles, dont les uns sont disposés pour admettre la Matiere Magnétique qui vient du Pole Septentrional du Monde, & d'autres celle qui vient du Meridional. C'est delà que vient le Pole Septentrional & Meridional dans l'Aimant, & c'est peut être aussi, dont on a tiré la premiere invention de

faire des Aimans artificiels.

On peut nous objecter; que tout ceci n'est qu'une supposition, & qu'il est impossible d'en apporter aucune preuve directe; cependant, en considérant attentivement tout ce que cette Hypothése renserme, on nous accordera volontiers, je crois, que dans tous les cas où l'on ne peut pas avoir des preuves évidentes on peut admettre de pareilles suppositions en attendant qu'on nous prouve par quelque nouvelle découverte qu'elles sont fausses, & que généralement partout où il est impossible d'avoir des preuves directes, il est même ridicule d'en exiger.

Mais, pour revenir à notre question, si nous voulons y appliquer les raisonnemens de nos Philosophes, il s'agit d'expliquer ce fait singulier par une cause qui s'accorde le mieux avec leur Hypothése.

On pourroit dire par exemple, en premier lieu, selon le Système de M. Halley, que cette altération subite de nos Aiguilles provenoit de ce que nous approchions du Pole Septentrional Magnétique, & je souhaiterois avec plaisir pouvoir l'attribuer à cette cause, parce qu'on pourroit alors en tîrer quelqu'évidence en faveur de ce Système, qui par lui même est certainement très ingenieux. Mais les circonstances de notre Fait fournissent certaines raisons, qui ne nous permettent pas d'admettre cette cause. Je n'en rapporterai que trois qui me paroissent les plus essentielles. En premier lieu nous n'étions pas prothes du Pole, du moins pas autant que l'auroit demandé le Système de E78

M. Halley, qui suppose que ces altérations arrivent à 13°, 30' du Pole de la Terre, pendant que nous en érions à environ 28°. Selon lui encore ce Phénoméne arrive à 30° de longitude Orientale du Méridien de Londres, au lieu que nous étions à plus de 90° de longitude Occidentale de ce même Méridien. En second lieu, si la proximité du Pole avoit été la cause de cet accident, elle auroit du moins opéré uniformement, & les Aiguilles de nos Boussoles auroient eu la même direction; mais le contraire arriva. En troisieme lieu, nous sçavons que ce même Phénoméne est arrivé quelquefois dans d'autres endroits du Détroit de Hudson, & même dans plusieurs autres parties du monde, & par consequent on ne peut pas, dans tous ces endroits différens, en attribuer la cause à la pro→ zimité du Pole Magnétique, quoique cela n'empêche pas, que dans certains endroits cette cause ne puisse réellement avoir lieu.

On a essayé de nous donner une autre solution de cette question, en supposant dans le voisinage quelque grand Corps Minéral capable de déranger la direction réguliere des Aiguilles. Je regarde la chose comme possible, &, si l'on veut, même comme probable: ce qui peut-être est trop accorder, soit selon les principes de la Philosophie reçue, soit selon les lumieres de l'expérience; mais on ne sçauroit l'admettre comme cause dans le cas en question, pulsqu'elle auroit dû agir uniformement, & que la Direction des Aiguilles quoiqu'alterée auroit dû être en quelque façon la même; ce qui ne s'accorde nullement avec le fait en question. D'ailleurs, si quelque Corps Métallique avoit causé ce dérangement, il n'y auroit eu qu'un seul moyen, quoique fort simple & naturel, d'y remedier, c'est-à-dire, de sortir de la Sphére d'activité, qu'on pourroit présumer dans ce Corps Mineral. Mais, comme nous l'allons voir ci-après, nous avons trouvé un expédient, qui ne peut avoir aucune relation avec cette cause métallique, ni avec la précédente.

La derniere Cause à la fin, à laquelle on a attribué cet accident, est le froid, qui vient de la proximité & de la quantité des glaces: Or il est certain, que le froid fait un effet très-sensible sur l'Air, & on pourroit supposer qu'il agit de même fur les particules Magnétiques qui y flottent, ou peut-être sur l'Aiguille même en resserrant ses pores: car de quelque façon qu'on le fasse agir, la consequence sera toûjours la même & on pourra donner par-là la folution de la question. Si nonobstant ce que j'ai dit en faveur de ces sortes de suppositions probables, on exigeoit une preuve de cette derniere hypothése touchant le froid, on en trouvera une, que je crois même très-forte, dans le reméde qui nous réussit & qui fut trouvé le seul capable de rétablir nos Boussoles: ce fut ďę de les tenir dans un endroit chaud. où les Aiguilles reprirent sur le champ leur activité, en pointant au juste comme à l'ordinaire. Il semble du moins, qu'on doit conclure de-là que la chaleur a remis les Aiguilles en état d'être de nouveau traversées de la matiere subtile magnétique. On peut encore alléguer en faveur de cette hypothése, qu'elle satisfait entiérement à toutes les circonstances qui accompagnent notre Phénoméne: car en premier lieu, nous voyons, que la même chose arrive dans d'autres endroits du Détroit de Hudson, ce que, loin de regarder comme une objection contre ce Systéme, nous devons prendre pour une espece de preuve, puisque la même cause peut agir aussi efficacement dans un endroit que dans l'autre. En second lieu, cette hypothése s'accorde parfaitement bien avec l'incertitude, l'inconstance &, si j'ose la nommer ainsi, la distraction de l'Aiguille: car en attribuant cet II. Volume.

effet au froid, nous devons en même temps concevoir celui-ci comme agissant disséremment, pour ainsi dire, à tout instant, selon l'intensité de la force frigorisque, selon la configuration des particules magnétiques & selon la structure des pores de l'Aiguille. En troisieme lieu, cette supposition acquiert un grand degré de probabilité de ce que les Aiguilles reprennent leur activité dans un air chaud, conformément à cette contrarieté réciproque qu'on observe généralement dans tous les essets du chaud & du froid.

Cependant il est bon d'observer, que, si nous trouvons des raisons suffisantes pour admettre cette cause dans la solution de notre cas en question, cela n'empêche pas que ce même esset ne puisse être produir par des causes dissérentes de celle-ci, dans d'autres endroits: car en faisant attention à la subtilité des écoulemens magnétiques & à la façon dont nous croyons qu'ils agissent.

de la Baye de Hudson. 163 mous ne devons pas trouver extraordinaire, que leurs effets sur les Aiguilles puissent être troublés & altétés par plusieurs causes différentes; & plus nous en découvrirons, plus nous en tirerons de preuves en faveur de l'hypothése reçue dans la Doctrine du Magnétisme.

Après tout je soumets volontiers à la censure des Lecteurs judicieux tout ce que je viens d'avancer à cet égard, & il m'importe peu quant à moi, qu'on croye mes raisonnemens justes & plausibles ou non, ou qu'on trouve mes expressions bien ou mal conçues, distinctement ou confusément rendues; en un mot, qu'on en soit satisfait, ou non, pourvu que ce j'ai avancé sur cette matiere puisse servir à quelque chose pour découvrir la vérité. Que ce soit en m'approuvant ou enime réfutant, je ferai toûjours charmé d'être parvému au but que je me suis proposé dans cette digression, & qui, comme j'espeze , doit en quelque daçon,

l'excuser. Je vais maintenant reprendre le fil de mon Histoire, où je l'avois laissé.

Le s du mois nous levames l'ancre, & nous poussames au Sud de l'Isle du sieur Biby dans l'esperance de pouvoir entrer dans l'ouverture, pour laquelle nous avions déjà fait nos efforts inutiles. Nous ne fumes pas plus heureux cette fois-ci. Des glaçons d'une étendue immense, qui y entroient & en sortoient alternativement, nous obligerent d'abandonner notre entreprise. Ce sut ici, que fix Canots remplis d'Esquimaux vinrent nous joindre avec une quantité confidérable de Côtes de Ba-Ieine. Nous les achetames de façon qu'ils furent très-contens & nous y trouvames aussi notre compte. Ils nous marquoient beaucoup d'envie de nous voir approcher de leurs Côtes, & ils répétoient pour cet effet tous leurs signes ordinaires; mais comme notre destination étoit la Découverte & non le Commerce,

nous nous refusames entiérement à leurs follicitations, & nous poussames au Nord jusqu'à 620, 12' de latitude. De-là nous dirigeames notre route au Nord-Ouest, & après avoir passé sur quantité de bancs de fable parmi plusieurs Isles fort basses, nous entrames dans la Baye de Nevill, qui étoit la même où nous avions essayé en vain de passer du côté Méridional de l'Isle du sieur Biby, qui la couvre en quelque façon, étant située à environ cinq lieuës de-là, du côté du Sud-Est. Cette Baye paroit en dedans fort spacieuse & très-bien couverte du côté de la Mer. Elle se termine par une Riviere assez large, qui s'étend du côté de l'Ouest. Le Continent qui l'environne monte en pente douce, & ce ne sont presque que des rochers bas & unis, couverts de mousse avec très-peu de plantes. L'entrée la plus aisée dans la Baye de Nevill est entre le Continent & l'Isle du sieur Bibi du côté de Sud-Ouest.

Nous mimes à la voile le 8 dans

usages auxquels ils les employents Leurs Aiguilles sont faites de ces mêmes matieres, & cependant leurs habits font très-bien coufus & même faits avec beaucoup de propreté & dans le même goût que ceux des Peuples que nous rencontrames dans le Détroit de Hudson, & dont j'ai donné la description. C'est de-la & de la grande conformité qu'on observe dans leurs langues, personnes & coûtumes que nous croyons pouvoir conclure qu'originairement ils n'ont formé qu'une même Nation: auquel cas il faut avouer, que ceux, dont nous parlons ici, sont plus affables & généralement mieux policés que les autres : aussi sont-ils plus industrieux & plus habiles pour ces petits Ouvrages de Méchanique, que leur a appris la nécessité qui est la feule mere des inventions dans ces pays-ci.

Les habits de ces derniers Peuples font ordinairement galonnés de cuir coupé qui y forme tout autour une espece

de la Baye de Hudson. espece de frange, & ils y pendent fouvent des dents de Faons. Les femmes ne garnissent pas ici leurs bottes de Côtes de Baleines, comme font celles dés autres Esquimaux, dont nous avons décrit les Coûtumes. Ceux-ci différent encore des autres en ce qu'ils portent un bonnet fait de peau de queuë de Buffle, qui leur donne en effet un aspect terrible; mais qui au reste leur est d'une grande utilité contre les Moucherons, qui sont extrémement incommodes en ce pays. Il est vrai, que le poil qui leur pend devant les yeux, leur embarrasse en quelque façon la vuë, & que pour voir clair il faut l'ôter avec les mains; mais d'un autre côté, s'ils n'avoient rien devant le visage, ces Insectes leur deviendroient insupportables, comme ils le sont de même dans plusieurs endroits en Lapponie, selon le rapport que M. de Maupertuis en fait dans son excellent Ouvrage sur la Figure de la Terre. C'est pour cette raison II. Volume.

que les enfans même, pendant que leurs meres les portent sur le dos, ont de pareils bonnets de queuë de Buffle, & il faut avouer que ces coëffures ont quelque chose d'affreux & de choquant au premier abord, en faisant paroître ces gens comme les derniers des Barbares, pendant qu'ils sont peut-être les moins mauvais & les plus pacifiques du monde.

Lorsqu'ils se mettent en Mer pour la Pêche, ils emportent communément avec eux dans leur Canot une Vessie pleine d'huile, dont ils boivent de temps en temps avec autant de délices, que nos Marins boivent de l'Eau-de-vie. Nous avons même vû quelquefois, que leur Vessie étant vuide ils la tiroient avec volupté entre leurs dents. C'est apparemment l'expérience, qui les ayant convaincus des effets salutaires de cette huile dans ces Climats rigoureux leur donne tant de passion pour cette boisson; ce qui me paroît d'autant plus vraisemblable, que je sçais que

Tom. II . pag . 170.



de la Baye de Mudson. les Habitans de S. Kilda, qui est une Isse remplie de Rochers sur les Côtes d'Ecosse, ne boivent pas avec moins de délices une certaine huile qu'ils tirent de la graisse des Oyes de Soland, & qui doit être pour le moins aussi rance que celle qui fait la boisson des Esquimaux. Ceux-ci brûlent aussi de cette même huile dans leurs Lampes, qui sont faites de pierre & creusées avec beaucoup de difficulté & d'art pour la portée des instrumens, avec lesquels ils travaillent. La fiente d'Oyes séchée leur sert de mêche à la place de Cotton, & c'est en effet une pauvre ressource, mais qui vaut encore mieux que rien du tout.

Les Esquimaux ont une façon ingénieuse & très-prompte pour allumer du seu. Ils prennent deux petits morceaux de bois sec, & les ayant applanis, ils sont dans chacun un petit trou. Ils sont entrer dans ces trous un petit morceau cylindrique de bois entortillé d'une corde ou sangle. Pij 172 Voyage

movennant laquelle ils le font tour ner avec tant de rapidité, que le bois prend feu par le frottement. Ils appliquent ensuite le bois allumé à de la mousse séche, qui leur sert d'amorce, & ils font par ce moyen d'aussi grands feux qu'ils veulent. Le peu de bois qu'ils ont est du bois flotté, & quand il leur manque en Hyver, ils sont obligés de faire usage des Lampes, dont je viens de parler, pour les besoins de leurs familles. On croit assez généralement, que ces Peuples vivent sous terre pendant l'Hyver; mais cette Tradition est absolument fausse, comme il est aisé à concevoir à tous ceux qui ont vû le pays qu'ils habitent, qui pour la plus grande partie n'est qu'une chaine de Rochers. Il se peut, que dans certaines vallées le terrain ait assez de profondeur; mais si cela est, il est certainement gelé & aussi dur que le Rocher même, & par consequent impraticable & impropre aux habitions soûterraines.

Après avoir rapporté quelques traits de l'industrie & du genie de ces Peuples, j'en donnerai un, pour finir ma Relation, de leur extréme simplicité. Je ne sçaurois dire, s'ils sont jaloux de leurs femmes; mais ce qu'il y, a de certain, c'est qu'ils nous les auroient volontiers prostituées, & cela par une prévention, qui a prévalu parmi eux, étant perfuadés que les enfans que nous aurions enté dans leurs familles, auroient été supérieurs à ceux de leur Nation, comme ces pauvres gens croyoient que nous le sommes à leur égard. Ils portent cette simplicité au point de croife, que chaque homme engendre son pareil, & cela, même dans le sens le plus littéral, c'est-à-dire, que le fils d'un Capitaine doit absolument devenir Capitaine, & ainsi du reste.

Nous mimes à la voile après avoir échappé du danger, en dirigeant notre course vers l'Est, & le 9 Juilles nous mouillames l'ancre devant l'Isle

Piij

de Chevaux Marins, qui porte avec beaucoup de raison ce nom à cause de la quantité considérable de ces-Animaux qu'on y rencontre. Comme c'étoit précisément dans le temps qu'ils font en chaleur, nous les vimes extrémement furieux & ils mugissoient d'une maniere terrible. Il 🗲 en avoit quantité qui s'élangoiene & fe replongoient dans l'eau fur la Côte, & bien plus encore dans la Mer qui l'environne. Je crois pouvoir me dispenser ici de donner une Description particuliere de cer Animal, qui a été si souvent faite par d'autres Auteurs, & je me contente de renvoyer mon Lecteur à la Figure, qui est très-exacte & destanée d'après nature. Cette Isle étant la plus Orientale de toutes celles dont nous avons parlé jusqu'iei, elle est la moins visitée de toutes par les Sauvages comme étant la plus écartée de leurs routes; & c'est vraisemblablement la cause, qui attire ici ces quantités prodigienses de Chevaux Marins,

de la Baye de Hudjon. 175 qui s'assemblent dans cet endroit défert pour y faire leurs petits en sureté. C'est sans doute pour cette même raison que cette Isle est fréquentée par des volées immenses d'Oiseaux de Mer, comme Pigeons, Mouëttes, Canards bruns, &c. Voilà tout ce que je puis dire d'un endroit, que nous ne simes, pour ainsi dire, que toucher.

Nous levames l'ancre le ro, & nous rasames la Côte parmi quantité de petites Isles de gros morceaux de glace qui flottoient autour de nous, jusqu'à ce que nous arrivames à Wale-Core à 626, 30' de latitude. Nous découvrimes à l'Ouest de cet endroit une Baye, dans laquelle il y avoit plusieurs Isles, d'où nous vimes bientôt venir à nous quelques Sauvages. A faut remarquer ici, que les Habitans de ces pays choisissent ordinairement les Mes les plus désertes pour y fixer leur demeure pendant l'Été, à cause de l'abondance de la Pêche. Le Capitaine jugea à propos d'aller Piv

176 Voyage

à terre dans une de ces Isles, & je l'y accompagnai avec deux de nos gens dans une petite Chaloupe, dont nous nous servions ordinairement en ces sortes d'occasions. Nous ne fumes pas plutôt à terre que nous rencontrames environ une vingtaine d'Esquimaux, presque tous semmes ou enfans, qui se promenoient sur la Côte, pendant que les hommes étoient allés à la Pêche. Nous les laissames promptement pour reconnoître les environs, & ayant gagné pour cet effet les endroits les plus élevés de l'Isle, nous cherchames à découvrir quelqu'ouverture considérable, mais n'en trouvant point & ayant observé de plus, que la Marée dans la Baye venoit de l'Est, nous reprimes le chemin de notre Navire sans nous y arrêter davantage.

Nous remimes à la voile le 11, & nous arrivames le même jour à une Pointe à 62°, 47' de latitude, d'où nous découvrimes une large ou-

de la Baye de Hudson? verture, qui s'étendoit vers l'Ouest. & à laquelle je donnai le nom de Baye de Corbet. Cependant nous n'y entrames point pour deux raisons, dont la premiere étoit, que la Marée y entroit en venant de l'Est, & l'autre que le Capitaine Moore s'imaginoit voir le fond de la Baye. Nous y fimes quelque petit trafic avec les Esquimaux, qui sont très-nombreux ici, & nous profitames de la quantité d'eau fraiche que nous trouvames dans les cavités des Rochers où elle s'amasse par la fonte des neiges. Nous en fimes bonne provision, & nous reprimes la route de nos Vaisseaux, que nous trouvames le 13 à l'ancre à une assez bonne rade entre l'Isle de Marbre & le Continent.

La premiere nouvelle, que nous apprimes en arrivant, fut que pendant notre absence la Galiote de Dobbs avoit été en grand danger par rapport aux glaces qui avoient été jettées contre elle en sortant de la Baya de Rankin, qui étoit à environ quatre

lieuës à l'Ouest, & où les glaces s'étoient alors rompues. Le Capitaine Smith avoit envoyé, successivement fon fecond & ensuite fon premier Contre-Maître, pour examiner cette Ouverture, & il avoit été décidé par le rapport de ce demier, qu'après avoir couru environ trente lieues par différentes routes de l'Ouest, par le Nord jusques vers l'Est, il avoit trouvé que certe Quuerture se terminoit en une Baye, & que le pays qui L'environnoit étoit à peu près le même que celui dont nous avons donné la description. Avant ces recherches définitives du premier Contre-Maître le Sieur Westall son second, qui en avoit peut-être fait de plus legeres, avoit fait de cet endroit un rapport qui sembloit conclure pour la probabilité du Passage; ce qui avoit déterminé le Capitaine Smith à essayer d'y entrer avec son Vaisseau; mais s'étant bientôt trouvé engagé dans des Rochers & des bancs de fable, il avoir quitté l'en-

de la Baye de Hudson. treprise & s'en étoit revenu à l'Iste de Marbre. Ce même matin, que nous revinmes à bord de la Galiote de Dobbs, le Capitaine Smith de la Californie avoit envoyé sa Barque longue avec le second Contre-Maitre pour aller à la Découverte le long de la Côte, entre le Cap Jalabert à 63°, 15' de Latitude, jusqu'au Cap Fullenton à 64°; 15° de Latitude. Six Esquimaux arriverent à notre bord le même jour. Nous achetames d'eux la chair de quatre Veaux Marins pour en faire de l'huile. Nous tirames à leur départ une de nos groffes piéces de Canon, dont le bruit étant répété par tous les échos des Rochers voisins, fut si terrible & fit tant de peur à ces pauvres gens, que depuis ils n'oserent jamais approcher de nos Vaisseaux.

Nous levames l'ancre le 14, & nous dirigeames notre route vers le Nord en compagnie avec la Californie, en dépêchant en même temps la Réfolution sous le commandement

180 Poyage

de notre premier Contre-Maitre pour faire la même route que devoit faire la Barque longue de la Californie, avec ordre de nous rejoindre du côté du Cap Fullerton. Nous passames tout le lendemain par des morceaux de glaces fort épais, qui nous empêcherent à la fin de passer outre, & nous fumes obligés aussi bien que la Californie de nous accrocher à un Champ de glace, c'est ainsi que les Marins appellent ici les grands glaçons, jusqu'à ce que ces Champs s'étant séparés, nous laisserent le passage libre. Pendant que nous étions accrochés, nous vimes quantité de Veaux & de Chevaux Marins couchés sur la glace, qui se chauffoient aux rayons du Soleil, &, comme nous primes plaisir à ce spectacle, nous n'eumes garde de les roubler.

Les glaces nous quitterent le 16 & nous fimes route vers la Côte, où nous en fumes bientôt entièrement débarrassés; mais étant échap-

de la Baye de Hudson. - 181 pés d'une difficulté, nous nous trouvames bientôt impliqués dans une autre: car cette Côte n'est presque pas praticable à cause de quantité de Rochers & de Bancs de fable, qui s'étendent à une lieue ou deux dans la Mer, & qui sont à sec à la demie-Marée. Nous rencontrames encore de la glace le 18, & pour l'éviter nous primes le parti de faire route tantôt d'un côté, tantôt de l'autre; d'autant plus qu'en croisant de cette façon, nous ne perdimes point de temps pour retrouver nos Barques longues, que nous attendions déjà avec beaucoup d'impatience. Nous commençames à la fin à nous ennuyer de ne pas les revoir, & il fut résolu que les Vaisseaux se sépareroient pour les aller chercher. La Californie fit route au Sud & nous, nous poussames au Nord. Sur ces entrefaites j'allai dans la Pinasse à terre à un Cap à 64° 32' de Latitude, à qui nous donnames le nom de Cap Fry à l'honneur du Sieur Roland Fry, 182

Ecuyer, l'un du Commité du Nord Ouest. Nous rencontrames dans notre Passage quantité de Baleines qui se débattoient contre la Côte, & en sondant la Marée nous trouvames que le Flux venoit du Nord, qu'il montoit sur la Côte environ dix pieds, & que du temps de la pleine & nouvelle Lune la haute Marée y venoit vers les trois heures. La Côte est d'une pente douce; mais elle s'éleve assez considérablement. Les Collines étant vues d'une certaine distance de la Côte paroissoient d'une couleur rougeâtre & très-unies, mais absolument steriles. Le terrain des Vallées est une espece de terre noirâtre qui porte de l'herbe assez longue & par-ci par-là quelques plantes portant des fleurs jaunes; de même qu'une espece de Vesse, qui étoit alors en fleurs bleues & rouges., & que nous trouvames surtout en grande qunatité sur les bords des Etangs, dont il y en a beaucoup en ces endroits. Nous remarquames aussi plu-

de la Baye de Hudson. seurs lits de sable blanc, sur lesquels vient une Herbe qui ressemble à du Mouron, & qui est d'un bon goût dans la Sallade, & quantité de Cueillerée, qu'on trouve en grande abondance par-tout dans ces pays Septentrionaux & même près des Poles comme à Spitzberg; mais qui dans d'autres endroits est d'une forme un peu différente & d'un goût beaucoup moins piquant, que celle qui vient ici. Nous vimes plusieurs troupes de bêtes fauves, qui broutoient sur les Collines; mais nous n'avions pas le temps de leur donner la chasse ou d'en tuer; car il falloit promptement rejoindre la Galiote de Dobbs, qui nous attendoit au Largue. En nous en retournant, nous observames dans le Passage, que l'eau étoit extrémement trouble & chargée de ce que les Marins appellent Pâture de Baleines, & de petits morceaux plus petits, d'une espece de gelée noire à peu près de la grosseur d'une groffe Mouche. L'Algue Marine vient ici d'une longueur prodigieufe, & il y en a de trente pieds de long. Je remarque ceci comme une chose, qui m'a paru fort extraordinaire, attendu qu'on voit peu de Végétaux sur ces Côtes à cause de la rigueur du Climat.

Nous remimes à la voile le 21 pour chercher nos Chaloupes, dont nous avions d'autant plus besoin, que la Saison la plus propre pour le Découverte commençoit à se passer, sans que nous fussions en état d'en profiter comme nous aurions souhaité, faute de pouvoir nous servir de nos Chaloupes. Nous rencontrames le lendemain la Californie, & après des reflexions serieuses sur l'état actuel de nos affaires il fut resolu de n'attendre nos Chaloupes que jusqu'au 28 du mois, & que pendant ce temps la Californie feroit route au Sud jusqu'à 64°, & la Galiote de Dobbs au Nord jusqu'à 65°. Nous primes toutes les précautions nécessaires pour ne pas laif-

de la Baye de Hudson. laisser ignorer aux Chaloupes les endroits où elles pourroient nous joindre, & l'on dépêcha pour cet effet les Pinasses de deux Vaisseaux avec quelques Officiers pour élever une Perche avec un Pavillon au Cap Fry, au pied de la quelle on enterra une Lettre, qui contenoit les Instructions pour les gens des Chaloupes & des indications sures, par où il falloit nous fuivre. Nous eumes même soin, crainte qu'ils ne passasser ce signal sans le remarquer, d'amarrer un gros tonneau à environ une lieuë & demie de la Côte, où nous jugeames que les Chaloupes devoient absolument passer. Ce tonneau portoit de même un petit Pavillon & des Ordres de se rendre à Cap Fry, pour y recevoir d'autres Instructions.

Toutes les choses étant réglées de cette saçon, nous simes le 23 route au Nord & la Californie poufsa au Sud. Notre Vaisseau étant à 65°, 5° de Latitude, j'allai avec le II. Volume.

fecond Contre-Maitre & fix hommes à terre fur la Côte Occidentale du Welcome, pour y fonder la Marée. Nous trouvames qu'elle venoit encore du Nord, & que le remps des hautes Marées étoit à peu près le même qu'au Cap Fry; mais elles montoient trois pieds plus haut fur une perche que nous eumes soin d'élever avec la marque des basses eaux, pour faire nos essais avec plus de certifiede. Ce Pays ne différe pas beaucoup de celui du Cap Fry, sinon qu'il paroît un peu plus élevé, & nous vimes dans l'un & l'autre des troupes confidérables de Bêtes Fauves. Nous rencontrames aufli dans notre passage des Baleines noires, & je ne sçaurois me difpenser de remarquer ici, qu'attendu la quantité prodigieuse que nous en vimes sur ces Côtes il me paroit très vraisemblable, que de nos Factoreries on pourroit établir ici une Pêche extrémement avantageuse: ce qui seroit une chose de très

retournames le même jour à bord

188 Voyage de la Galiote de Dobbs.

Nous reprimes le 26 la route du Cap Fry, où nous eumes le plaisir de trouver la Californie avec les deux Chaloupes, qu'elle avoit rencontrées à 64°, 10' de Latitude. Les Officiers de ces Chaloupes rapporterent; qu'ils avoient trouvé une ouverture à 64° de Latitude, à 32' de Longitude de l'Isle de Marbre; que l'entrée de cette ouverture avoit trois ou quatre lieuës de large, mais qu'y étant montés jusqu'à huit lieuës, ils lui avoient trouvé six ou sept lieuës de largeur; que jusques-là leur route avoit été Nord-Nord-Ouest à la Boussole, & que delà il avoit fallu tourner plus vers l'Ouest; qu'ayant poussé encore dix lieuës plus haut, ils avoient trouvé ce bras de Mer se rétrecir peu à peu jusqu'à quatre lieuës de largeur; que non-obstant qu'ils eussent remarqué que les Côtes s'ouvroient de nouveau, ils avoient été découragés d'aller plus loin, parce que l'eau, qui jusques-là

Découverte, pour laquelle nous

étions envoyés,

Il parok en effet très vraisemblable, que cette Ouverture a de la communication avec quelque grand Lac du Continent qui en a peut-être avec le grand Ocean Occidental; & une des circonstances que nos gens observerent en montant dans cette Ouverture, donne beaucoup de poids à ce sentiment: c'est que le Courant du Restux étoit de moitié plus fort que dans la Tamise pendant dix heures des douze, quoique dans une cau de plusieurs lieues de large. Le furvenant ensuite arrêtoit tout à fait l'eau pour les deux dernieres heures. En second lieu, quoique je ne sçaurois prendre sur moi de soûtenir positivement, qu'il y a un passage en cet endroit, je crois eependant pouvoir dire avec vérité, que dans leur rapport il n'y a rien qui prouve le contraire; mais nous parlerons plus amplement fur ce fujet dans la Conclusion de cet Ouvrage. Il est vrai, que le changement d'eau salée en eau douce paroît au

de la Baye de Hudson. premier abord conclure contre le Passage; mais si par hazard certe eau n'avoit été douce que sur sa surface, il s'en faudroit beaucoup que nous pussions conclure delà ni pour ni contre, attendu que c'étoit précifement la Saifon des fontes des neiges, dont les eaux découloient du Pays de toutes parts, & que par consequent il n'étoit pas extraordinaire de trouver la furface de la Mer adoucie, comme elle l'est de même après les mois pluvieux dans la Mer Baltique & fur les Côtes Occidentales de l'Afrique. En dernier lieu il est bon de remarquer, que quoiqu'il soit certain que le Courant de la Marée venant de l'Ouest foit une preuve directe & incontestable de la réalité du Paffage à un autre Ocean, ce Courant venant de l'Est ne doit en aucune façon être regardé comme une preuve du contraire, puisque nous sçavons, que dans le Détroit de Magellan les Marées des deux Oceans

fe rencontrent de même, & il y a d'ailleurs de bonnes raisons qui nous font prévoir, que la même chose doit avoir lieu, si jamais on fait la Découverte du Passage de Nord-Ouest.

Comme nous étions en cet endroit fort proches du Détroit appellé Wager, & que d'un autre côté nous étions très assurés, que dans le Welcome la Marée ordinaire venoit du Nord, les deux Capitaines crurent, qu'il étoit de leur devoir de faire sur ce Détroit toutes les recherches possibles, tant à cause des contestations très vives; qui s'étoient élevées à ce sujet entre le Sr. Arthur Dobbs & le Capitaine Middleton & dont le Public attendoit avec impatience la définition, que principalement à cause de la relation intime que ces recherches avoient avec notre Expédition. En effet on auroit pu nous taxer de négligence impardonnable de ne pas avoir éclairci ce point de controverse pende la Baye de Hudson.

pendant que nous étions à portée de le faire, & le Public seroit encore indécis, si cet Eau est un Dértroit, comme l'avoit crû le Sr. Dobbs pour des raisons très vraisemblables, ou si c'est une Riviere d'eau douce, comme l'avoit prétendu le Capitaine Middleton.

Cependant malgré l'envie extrême que tout le monde marquoit de pouvoir établir quelque chose de certain à cet égard, nous ne pumes entrer dans cette Eau que

le 29 du mois.

Le Détroit Wager, comme on l'appelloit alors, est situé à 65°, 33' de Latitude & à 88°, 00' de Longitude de Londres. Il a à son entrée du côté du Nord le Cap Montague & du côté du Midi le Cap Dobbs. Son endroit le plus étroit est à environ cinq lieuës à l'Ouest de ce dernier Cap, & il y a environ cinq lieuës de large. Le Courant de la Marée y est comme celui des eaux d'une Ecluse, & l'on peut II. Volume,

dire avec vérité, que celui des Hautes Marées parcourt huit ou neuf lieuës dans une heure. Quand nous fumes arrivés à cet endroit nous n'étions plus maîtres de nos Vaisseaux, & le Courant s'étant emparé de la Californie lui fit faire quatre ou cinq tours nonobstant les efforts que tout l'Equipage fit pendant long-temps pour l'arrêter. It est en effet étonnant de voir comme la Mer s'agite en cet endroit. Elle jette des écumes & forme des tourbillons en bouillonnant toûjours, comme si c'étoit un amas de gros torrens rompus par quantité de rochers; ce qui cependant femble ne venir que de ce que le Canal est très étroit ici à proportion de la masse énorme d'eau qui y passe. Quantité de gros glaçons venant du Welcome entrerent avec nous dans le Canal, & nonobstant que nous y fusions deja beaucoup avancés, ils se trouverent tantôt poussés bien avant devant nous & tantôt rejet-

de la Baye de Hudson. tés en arriere par l'action irréguliere des Courans. Nous restames environ trois heures dans cette situation turbulente; mais ayant à la fin passé le Sond des Saurages où le Canal devient plus large & la Marée moins rapide, nous nous y trouvames mieux à nôtre aise & en moins de danger. Ce Sond est formé par uné Chaine de petites Isles, qui s'étend en long de la Côte Septentrionale, & derriere laquelle se tint le Capitaine Middleton, lorsqu'il visita cet endroit. Le 30 nous passames le Deer-Sond (Sond de Bêtes Fauves), qui est une Rade passable à environ huit ou dix lieuës plus haut du même côté du Détroit. Nous découvrimes bientôt après un endroit très convenable pour la sureté des Vaisseaux, entouré en certaine façon de plusieurs Istes fort élevées & remplies de rochers, qui les couvroient généralement contre tous les Vents. Nous donnames à cet endroit le nom de Port de Douglas, à l'honneur Rij

des Srs. Jean & Henri Douglas Memabres du Comité du Nord - Ouest. Nous y amarrames nos Vaisseaux dans environ douze ou dix-huit brasses d'eau, & nous tinmes Conseil sur la maniere la plus expéditive de déterminer avec certitude, si le Canal Wager, où nous étions, étoit une Riviere, ou un Détroit, ou une Baye. Nos déliberations produisirent la Résolution suivante, qui nous sit agir en consequence.

Resolution du Conseil tenu à bord de la Galiote de Dobbs au Port de Douglas dans le Détroit Wager le 39 Juillet, 1747.

En présence
Du Capitaine Guillaumz Moorz

& du Capitaine François

Smirh & c.

Etant actuellement à l'ancre dans un bon Port à environ trente lieuës, en montant dans ledit Dé-

Tom. II. Pag. 196.



de la Baye de Hudson. troit, & trouvant tous les encou-» ragemens possibles à aller plus en » avant, nous avons délibéré sur ∞ les moyens les plus efficaces & les » plus expéditifs d'éclaircir le point en question, & après de mures ∞ réflexions nous avons conclu unanimement que les Vaisseaux res-- teroient dans l'endroit où ils sont » & que les Chaloupes de l'un & » de l'autre partiroient dès le len-» demain matin avec la Marée, & » qu'ils monteroient autant qu'il » seroit possible dans ledit Détroit, » pour essayer, si c'est en esset un » Passage à l'Ocean Occidental de » l'Amérique ou non; que les Offi-

» ciers charges de cette Commission » s'en acquitteroient avec toute la » diligence & la justesse que la na-» ture de l'Expédition exige; que » cependant, pour ne pas détenir » les Vaisseaux dans ces Climats Sep-» tentrionaux plus long-temps qu'ils » ne pourroient y rester sans danger; » il seroit en même temps tenus pour arrêté, que les Chaloupes n'étant pas de retour vers le 25 n'étant pas de retour de la Californie feroient route avec leurs Vaisseaux pour l'Angleterre &c.

En consequence de cette Résolution le Capitaine de la Galiote de Dobbs & celui de la Californie accompagnés de quelques Officiers & d'un nombre suffisant de leurs gens mirent à la voile le 31 Juillet chacun dans la Chaloupe de son Vaisseau. Nous eumes un vent frais & favorable & nous tinmes la route de Nord-Ouest à l'Ouest jusqu'à ce qu'à la fin la largeur du Détroit diminua de dix lieues jusqu'à environ une. Ce fut ici où à l'approche de la nuit nous fumes allarmés par un bruit affreux & tout à fait étrange, ressemblant à celui d'une Cataracte ou Chute prodigieuse d'eau, sans que nous pussions découvrir d'où ce bruit venoit. Nous résolumes de mouiller sur le champ l'ancre & rangés les uns à côté & derriere les autres comme les tuyaux de grandes Orgues. Mais ce qui nous parut le plus effrayant ce fut quantité de gros morceaux de Rocs brifés, que nous vimes à nos pieds & que nous reconnumes clairement d'avoir été détachez des sommets des Rochers par la force expansive du grand froid, & d'avoir roulé en bas avec une for-

ce inexprimable jusqu'à l'endroit où nous les trouvames. Je crois pouvoir donner de juste titre à ces Rocs brifez le nom de Ruines; & en esset si nous sommes en quelque façon touchés des ruines causées par la Guerre ou par la longueur des temps, il est aisé à concevoir que nous devons sentir des impressions beaucoup plus sortes à la vue esfrayante de ces debris terribles des Ouvrages

de la Nature même.

Nous passames une nuit des plus desagréable, comme il est aisé de concevoir, & à la pointe du jour nous ne manquames point de nous

de la Bay e de Hudson. rendre promptement à terre, où nous ne fumes pas long-temps sans découvrir, que le bruit énorme, que nous avions entendu pendant la nuit, étoit causé par la force de la Marée, qui se trouvoit arrêtée dans un passage d'environ soixante verges de large. La Masse d'eau étoit prodigieuse ici & sa rapidité étonnante, & quoique nous fussions à cent cinquante lieuës de l'embouchure du Canal, ses eaux étoient parfaitement transparentes & fort salées. La Marée montoit ici communément quatorze pieds & demi, & il y avoit Haute Marée à six heures du temps de la Pleine & Nouvelle Lune. Nous vimes distinctement. que le Passage s'ouvroit derriere la Cataracte, où il avoit cinq ou six lieuës de large & s'etendoit plusieurs lieuës à l'Ouest, & nous conçumes alors de grandes esperances pour le Passage. La plus grande difficulté selon nous, fut d'abord de passer la Cataracte, mais l'ayant essayé nous

ne la trouvames pas si difficile, ni si dangereuse que nous nous l'étions imaginé. Je voulus m'y risquer le premier, & je la passai dans une petite chaloupe dans le temps de sa plus grande force. Nous trouvames bientôt après, qu'on pouvoit la passer sans le moindre danger: car à demi-flux, les eaux d'au dessous la Cataracte, étoient au niveau avec celles d'au dessus, & à demi-ressur celles d'enhaut l'étoient avec celles d'embas: & dans ces deux cas le Passage étoit très aisé & sans aucun danger. Nous eumes ici la visite de trois Indiens, qui vinrent nous aborder avec leurs Canots, & qui par leurs façons paroissoient être de la même Nation que ceux que nous avions rencontré dans d'autres endroits de cette Côte, sinon qu'ils étoient beaucoup plus petits : car il est très remarquable, qu'à mesure que nous avancions du Fort de York vers le Nord, nous trouvames généralement toutes choses diminuer &

Le 2 Août nous passames la Cataracte, au dessus de la quelle la Marée ne montoit que quatre pieds.

quitterent très satisfaits.

204 Voyage

Cependant les Côtes étoient très escarpées des deux côtés, & nous ne trouvames point de fond avec une sonde de cent quarante brasses. Nous y rencontrames aussi Veaux Marins & des Baleines blanches, mais nonobstant ces bonnes marques la plûpart de nos gens furent beaucoup découragés par le gout de l'eau qui étoit presque douce sur la surface. J'eus raison de croire, que cette douceur de l'eau ne devoit avoir lieu qu'à la surface; mais pour plus grande conviction, je resolus de m'en assurer par une Expérience. Je sis pour cet effet plonger une bouteille bien bouchée à la profondeur de trente brasses, où ayant arraché le bouchon elle se remplit d'eau qui fut trouvée aussi salée que celle de l'Ocean Atlantique; ce qui fit revivre nos esperances aussi promptement que la douceur de l'eau de la furface nous les avoit fait perdre. Mais ces idées flateuses n'eurent point de durée.

Le 3 Août vers la nuit les eaux tomberent subitement, & nous primes le parti de mouiller l'ancre en attendant qu'au lendemain nous pussions découvrir la cause de cet accident singulier. Il ne fut pas sitôt jour que nous allames à terre & étant montés sur des hauteurs, qui n'étoient pas éloignées de la Côte; nous vimes à notre grand regret, que ce prétendu Détroit se terminoit en deux petites Rivieres, qui n'étoient rien moins que navigables & dont l'une venoit en droiture d'un grand Lac situé à quelques lieuës delà au Sud-Ouest. Ainsi toutes nos esperances s'évanouirent à la fois, & après toutes les peines & le temps que nous avions employé à ces recherches & les dangers que nous avions essuyés, il ne nous resta d'autre consolation sinon d'avoir fait à cet égard tout ce qu'on pouvoit attendre de nous & d'avoir du moins levé tous les doutes qui auroient pu naître touchant l'issuë de 206

ce Golfe: en un mot, d'avoir éclairci ce point important, qui sans cela auroit pu causer à l'avenir de nouvelles disputes, ou faire revivre celles qu'on a agitées avec tant de chaleur jusqu'à présent. Le Capitaine Fox dit fort à propos à ce sujet, que partout où il y a apparence d'un passage, il est bon de l'essayer d'abord pour décider s'il y en a en cet endroit: & les rapports exacts & sincéres de chacun de ces endroits apparens contribuent beaucoup à diminuer la difficulté de cette entreprise, en confinant la question, s'il y a un Passage à esperer ou non, à des bornes plus étroites & plus fures.

Pendant le peu de temps que nous restames en cet endroit il nous arriva six Canots remplis d'Indiens; qui nous apporterent une petite provision de viande de Bêtes Fauves & de Busse & un peu de Saumon séché. Nous achetames le tout & leur simes entendre que nous desirions

de la Baye de Hudson. en avoir davantage. Ils s'en retournerent sur le champ à terre & revinrent promptement avec des quantités beaucoup plus considérables de ces mêmes Provisions, que nous primes toutes, & nous achetames même par curiolité plusieurs de leurs habits, leurs Arcs & générament tout ce qu'ils vouloient vendre. Je tachai autant qu'il me fut possible de m'instruire de ces Indiens, tant à l'égard de la Mine de Cuivre, qu'à l'égard de quelqu'autre Ocean du côté de l'Ouest, sur lequel je les questionnai par toutes sortes de signes que je pus m'imaginer. Je leur traçai même un dessein leger de la Côte, esperant que peut-être ils pourroient le continuer & nous donner par-là quelques éclaircissemens; mais j'y perdis mes peines, & il me sembloit qu'ils ne comprirent pas la moindre chose de tout ce que je leur demandois; ce qui augmenta beaucoup le chagrin que nous avions déjà d'avoir

Parmi ces Indiens il y en avoit un, qui, nonobstant qu'il eut le même habillement & le même langage que les autres, paroissoit néanmoins être d'une Nation differente, non seulement par sa mine qui étoit fort superieure à celle des autres, mais principalement par le peu d'adresse avec laquelle il gouvernoit son Canot; & il sembloit que les autres ne l'avoient amené que pour lui donner la satisfaction de nous voir. Notre Capitaine crût que ce pourroit bien être quelque Prisonnier rendu Esclave parmi ces Sauvages, & ayant fait réflexion sur l'envie extrême que ces gens avoient marquée de nous vendre tout ce qu'ils avoient, il conçut l'idée, que peut être il ne seroit pas impossible de racheter cet homme de leurs mains; & certainement son idée étoit excellente, parce que selon toute vraisemblance nous aurions tiré de cet homme certaines lumie-

res,

res, qui auroient pu nous conduire plus loin. On envoya pour cet effet le Sr. Thompson Chirurgien sur la Côte avec une bonne portion de marchandises, pour essayer s'il y avoit moyen de l'avoir; mais les Indiens rejetterent l'offre & cela d'une façon qui sit clairement voir, qu'ils ne vouloient pas en entendre parler.

Nos deux Chaloupes leverent l'ancre le 4; & nous reprimes avec beaucoup de diligence la route de nos Vaisseaux; mais le vent étant contraire & très violent, nous fumes obligés vers le foir de nous mettre à couvert dans une petite Baye à quatre lieues de l'endroit où nous avions été à l'ancre. Le vent devint favorable vers minuit, & nous ne manquames pas d'en profiter pour remettre à la voile. Nous n'étions pas encore fort avancés, que nous apprimes par des Porte-voix de la Chaloupe de: la Cal ifornia qu'on venoit d'y perdre un homme, qui avoit été emporté

dans la Mer par un coup de voile; mais la vitesse, avec laquelle nos Chaloupes avançoient & l'obscurité de la nuit nous mirent hors d'état de lui prêter aucun secours.

Comme nous étions malheureufement convaincus qu'il n'y avoit pas d'autre chemin pour nous en retourner que celui par lequel nous étions venus, nous nous apprêtames à repasser la Cataracte : ce ou'ayant fait le 6, nous nous mimes pour cette nuit à couvert sous une Isle à huit ou dix lieuës au dessons. Nous partimes délà avec un vent très fort & accompagné de pluye & de neige, & nous arrivames promptement à nos Vaisseaux. sans rencontrer en chemin autre chose qui sut digne d'être rapportée ici. On remarquoit généralement dans tous nos gens beaucoup de chagrin d'avoir échoué dans cette entreprise, & chacun exprimoit fa douleur avec plus ou moins de vivacité, selon l'interêt qu'il prenoit

de la Baye de Hudson. 211

su succès de la Découverte du

Passage. Personne ne pensoit presque à se rejouir du bonheur que
nous avions eu de rejoindre nos

Vaisseaux, & nous n'étions occupés
qu'à imaginer des moyens de contrebalancer notre desastre par quelque autre Essai, dans le quel nous
esserions d'être plus heureux.

Ce fut pour cet effet que le Sr. Thompson Chirurgien insinua au Conseil, qui fut tenu pour recevoir les rapports de la derniere Expédition, certains doutes, qui étoient que lorsque le temps étoit bien couvert & la Mer fort haute pendant que nos Chaloupes faisoient route en revenant à une grande distance de la Côte du Nord, il n'étoit point du tout impossible, que nous eussions passé de ce côté quelque Ouverture sans l'avoir remarquée, d'autant plus qu'il croyoit avoir observé que cette Côte étoit fort élevée & en certains endroits double avec de grandes ouvertures en212 Voyage

tre les Montagnes. Je fis de mon mieux pour appuyer son sentiment. quoiqu'en effet j'y fus déterminé par des motifs différens, qui étoient plutôt les Marées extrêmement hautes, que nous y avions observées: car la Marée montoit au Port de Douglas seize pieds & demi perpendiculairement, pendant que fe-Ion le rapport du Capitaine Middleton elle ne montoit que dix pieds au Deer-Sond, quoique fitue de huit ou dix lieuës plus près du Welcome. Outre cela le temps des hautes eaux venant même plutôt à la Cataracte, quoique plus avancée vers l'Ouest de quatre-vingt-dix lieuës, qu'audit Sond, j'avois de la difficulté à concilier ces circonstances. sans supposer à cet endroit quelque passage à un autre Ocean. Ainsi, quoique je n'eus rien de positif à ajouter aux circonstances remarquées par le Sr. Thompson. je crus néanmoins, que ces réflexions étoient très suffilantes pour justifier

fa proposition: car dans des recherches de cette nature on ne scauroit être trop circonspect, & c'est uniquement de cette extrême précision, que dépend le fuccès de ces Entreprises; d'autant plus que les rapports, qu'on en laisse à la Postérité, deviennent pour elle, sinon: des Loix absolues, du moins des especes de régles & de guides pour fe conduire à l'avenir. Ces Argumens furent proposés au Conseil dans toute leur étendue & nous y insistames avec beaucoup de force. On mit la chose en déliberation : & après des contestations très vives de part & d'autre, on arrêta à la fin la Résolution suivante, pour rectifier certaines fautes, qui pourroient avoir été commises dans l'Expédition précédente.

Au Conseil tenu à bord de la Californie dans le Port de Douglas le 7 Août 1747.

En Présence
Du Capitaine Guillaume Moore;
81
Du Capitaine François Smith.

Les Chaloupes étant revenues le vendredi 7' du mois, après avoir examiné l'Ouverture qui ressembloit le plus à un Passage ou Détroit, & ayant trouvé après des recherches très exactes qu'elle n'étoit ni l'un ni l'autre, les Capitaines Guillaume Moore & François Smith quoiqu'entiérement convaincus, qu'il n'y a d'autre ouverture que celle qui est du côté de l'Est & par-où les Vaisfeaux sont entrés & voulant néanmoins satisfaire aux desirs du Sr. Edouard Thomrson Chirurgien & du Sieur Henri Ellis Gentilhomme de la Galiote de Dobbs, dont l'avis est,

de la Baye de Hudson. que les Chaloupes à leur retour n'ont pas tenu affez près de la Côte du Nord, à cause du grand vent. que ce Pays leur avoit paru double & que les eaux de ce Détroit n'etoient pas suffisantes pour rendre raison des Marées extraordinaires qu'on y observe; mais qu'il pourroit bien y avoir un Passage par la Côte du Nord à sept ou huit lieues d'ici, sans qu'on s'en sut apperçu en y passant de fort loin: il a été resolu que la grande Chaloupe de la Galiote de Dobbs appellée la Réfolution partira incessamment pour éclaircir ce point dans les endroits en question.

Signé par le Conseil.

Ce fut dans cette même Séance du Conseil, que je sis valoir quantité de circonstances, parmi lesquelles il y en avoit de très fortes & presque équivalentes à des Démonstrations, prouvant qu'il devoit y avoir quelque Passage à un autre 16 Voyage

Ocean du côté du Nord dans l'endroit que le Capitaine Middleton. appelle Baye de Rebut, (Repulse-Bay)= comme, que les Marées étoient toujours plus hautes, & qu'elles venoient toujours de meilleure heure. plus on avançoit vers le Nord; que la même chose avoit lieu touchant la Salure & la Transparence de l'eau dans le Welcome, tellement qu'on voyoit le fond de la Mer à la profondeur de douze ou quatorze braffes; qu'on voyoit continuellement des quantités prodigieuses de Baleines sur les Côtes; que nous avions nombre d'exemples que les vents de Nord-Ouest y causoient les plus hautes Marées; que toutes ces circonstances étoient appuyées par les assurances, que le Capitaine Guil-Taume Moore m'avoit données de temps en temps lui-même, qu'il devoit y avoir un Passage dans la Baye de Rebut. Je concluai de tout ceci. qu'il seroit à propos que la Galiote. de Dobbs partit incessamment pour chercher

de la Baye de Hudson. 217 chercher l'endroit de ce Passage, pendant que la Californie continueroit ses recherches ici & par-tout du côté du Sud où jusqu'à préfent on n'avoit pas encore pénétré. Plusieurs Membres du Conseil s'opposerent vivement à ma Propolition, en alleguant que nos Instructions ne portoient pas de pousser jusqu'à cette Baye & que nous n'étions pas autorisés de séparer nos Vaisseaux; que plusieurs hommes de l'Equipage de la Californie aussi bien que du nôtre, étoient très indisposés & en certaine façon hors d'état de tenir plus long-temps dans ces Mers, & qu'enfin la Saison étoit trop avancée pour penser à remonter au Nord. Je fis de mon mieux pour repondre à ces Questions; mais sans aucun effet : car la chose étant mise en déliberation elle fut rejettée par la pluralité des voix. Il étoit aisé de conclure delà, qu'il y avoit parmi nous des gens qui commencoient à s'ennuyer de tant de fati-II. Volume,

gues que nous venions d'essuyer, & qui souhaitoient fort qu'on mit au plutôt une sin à ce Voyage, ou du moins qu'on n'entreprit plus des Expéditions aussi penibles que l'avoit été la derniere, & dont le mauvais succès sembloit en quelque saçon autoriser leur mécontentement, que, quoique sort éloigné de l'approuver, j'étois hors d'état d'em-

pêcher.

Il est certainement de la derniere consequence dans toutes les Entreprises de cette nature d'interesser autant qu'il est possible rous ceux, qui de quelque saçon que ce soit doivent contribuer à les saire réisser, & de les engager tant par le prosit que par l'honneur à y travailler avec zéle, sans quoi ils seroient bien-tôt découragés par la moindre peine ou apparence de danger. Il est encore bon, que ceux, qui se mêlent de la disposition & direction de pareilles Assaires, conserent aux-mêmes avec chaque Officier

de la Bage de Hudson. avant fon depart, qu'ils sui donnent ses Instructions tant de bouche que par écrit, & qu'ils l'affurent de leur Protection & de certains avantages pour son retour en cas qu'il s'acquitte bien de son devoir. Ces demarches rendroient les Officiers subalternes vigilans, assidus à leurs travaux & même entreprenans dans l'oceasion; puisqu'ils sçauroient alors pour qui & à quelles conditions ils s'expoferoient. Ils obeiroient alors aux ordres de leur Commandant non seulement avec déserence pour lui; mais même avec un certain amour & zéle pour la Découverte, en cas qu'ils vissent que leur Superieur s'y prête avec ardeur : & d'un autre côté ils deviendroient pour lui une espéce de temoin capable de le contenir dans son devoir, au cas qu'il voulut se relacher sur les vrais moyens de pousser la Découverte. On feroit encore bien d'observer à peu près la même chose à l'égard des simples Marins, qu'on devroit. Tij

220

exciter à leur devoir par des discours proportionnés à leurs capacités & par des encouragemens convenables à leur état. Nous eumes grand foin dans nos Vaisseaux depratiquer continuellement cette derniere maxime, & je ne sçaurois: m'empêcher d'en recommander beaucoup l'usage en pareille occasion, vu le bon effet qu'elle produisit sur nos gens. Ils executoient avec beaucoup de promptitude & de zéle les ordres de leurs Préposés; ils montroient une constance héroïque au milieu des peines & des fatigues fouvent inexprimables; & ils ne craignoient point d'aller au devant de toutes sortes de dangers. Il étoit plaisant de les entendre souvent raisonner entre eux sur les points les plus importans pour le fuccès de notre Expédition, comme sur la nature des Marées, sur les Indications qu'on en pouvoit tirer, & sur les circonstances auxquelles on devoit avoir égard,

- Tur la figure du Globe, fur la disposition de la Terre & des Eaux. fur les avantages que la Grande-Bretagne pourroit tirer de la Découverte du Passage de Nord-Ouest, & ainsi du reste. Les Orcadiens même, dont nous avions quelques uns à bord, quoiqu'ordinairement aussi mauvais Marins que pitoyables Politiques, ne pouvoient pas s'empêcher de prédire, que la Découverte de ce Passage seroit très avantageuse à leurs Isles & qu'elle en augmenteroit considérablement la Navigation. Mais ce qui me parut le plus singulier à cet égard, ce fut la cordialité marquée d'un de nos Marins, d'ailleurs très honnête-homme, mais qui faisoit consister son plus grand bien dans la boisson forte. Ce bon Patriote disputant un jour avec ses camarades fur la Destinée de notre Expedition, s'échaufa tellement, qu'il dit avec toute la sincerité possible, en faisant un grand ferment: J'aimerois encore mieux

qu'on trouvât le Passage du Nord-Ouest, que si l'on me donnoit un demi-Baril d'eau de vie.

Le temps continua toûjours à être affez variable, & nous eumes fouvent des pluyes mêlées de neige & entre autres un vent très violent de Nord-Ouest, qui sit perdre deux ancres à la Californie, qui faillit être jettée sur la Côte d'une des Isles, dont elle n'échapa qu'avec beaucoup de difficulté. Les Équipages des deux Vaisseaux se mirent promptement en devoir pour la sauver & ils y réussirent à la fin ; ce qui nous fit d'autant plus de plaifir, qu'il est certain que si elle avoit échoué fur une des Isles, elle n'auroit pas été remise à flot sans avoir été beaucoup endommagée.Letemps se mit au beau le 13, & le Sr. Tompson, le premier Contre-Maître & moi, nous nous embarquames dans la Chaloupe pour mettre en exécution l'Acte du Conseil mentionné ci-dessus touchant quelqu'ouverture

de la Baye de Hudson. 223 fur la Côte du Nord que nous pourzions avoir passée au retour de notre dernière Expédition.

Nous rencontrames dans notre Passage beaucoup de Baleines noires & des quantités prodigieuses de Veaux Marins; mais nous trouvant vers minuit enfermés entre la Côta & les Isles qui la couvroient, nous iettames la sonde qui toucha au fond à la profondeur de trente brafses, & comme l'eau continuoit toûjours à diminuer, nous jugeames à propos de mouiller l'ancre. Le lendemain nous allames à terre, & étant montés fur un endroit élevé nous découvrimes dinstinctement, que cette Ouverture s'étendoit à plusieurs lieuës au Sud-Quest; mais en même temps qu'il nous seroit impossible d'avancer beancoup plus loin à cause de plusieurs lits de pierre, qui traversoient cette eau d'outre en outre & qui paroissoient même hors de l'eau, quand elle étoit basse. Nous découvrimes encore

224

une autre Ouverture au Nord de celle-ci, mais qui se terminoit de même à environ trois lieuës au dessus de son embouchure. Ayant ainsi perdu toutes les esperances de trouver ici un Passage, nous primes le parti de nous en retourner promptement à nos Vaisseaux, & nous y arrivames le 14, n'ayant employé qu'un jour à notre Expédition.

Aussi-tôt que nous fumes arrivés à bord, on tint Conseil général pour entendre nos rapports & pour délibérer sur ce qu'il y auroit à faire en consequence. Je saisis encore ici l'occasion de réiterer ma premiere Proposition, que j'appuyai par de nouveaux argumens, tels que j'avois pu les étudier dans le peu de temps que j'avois eu pour m'y préparer; mais je rencontrai les mêmes oppositions qu'auparavant, & l'avis contraire prévalut par la pluralité des voix. Cependant, comme la Saison n'étoit pas encore entiérement passée, & que par consequent il étois de la Baye de Hudson. 225 à propos de faire encore quelque tentative, on prit unanimement la Resolution suivante, que j'ai cru devoir rapporter ici en son entier, d'autant plus qu'elle contient certains points évidens & décisifs touchant les faits qui marquent la réalité du Passage & qui ont été contestés avec tant de chaleur entre le Sr. Dobbs & le Capitaine Middleton.

Au Conseil tenu à bord de la Galiote de Dobbs dans le Port de Douglas, le 14 Août. 1747.

En présence
Du Capitaine GUILLAUME MOORE
&
du Capitaine FRANÇOIS SMITH.

Ayant fait des recherches exactes fur l'Ouverture appellée communément Riviere ou Détroit Wager, nous déclarons l'avoir trouvé entiérement bouchée de toutes parts & n'ayant communication avec aucun endroit, sinon avec le Wel-» come, & nous avons jugé par les » Marées extraordinaires, par l'é-» tenduë considerable, la profon-» deur & la salure de ses Eaux. » même à cinquante lieuës de » son Embouchure, qu'elle doit être » un Bras de ce même Welcome. »D'un autre côté ayant trouvé, » que la Marée monte extrémement » haut sur la Côte Occidentale du » Welcome, & principalement ici, & » ne sçachant pas encore au juste » d'où ces grandes Eaux y arrivent, » sinon que dans tous les endroits » où nous avons observé la Marée » en venant ici, nous avons trouvé; » quelle suit le cours de la Côte en » venant du Nord, & que les eaux » les plus hautes sont causées par » les Vents de Nord-Ouest. Voulant » maintenant sçavoir d'où la Marée » vient en ces endroits, & croyant » pour cet effet, que la connois-» sance de sa Direction sur la Côte Orientale du Welcome pourroit

de la Baye de Hudson.

nous fournir quelques lumieres à
cet égard: il a été résolu de
poursuivre mos recherches, autant
que les Vents & le temps nous
le permettront, sur la Basse Côte
opposée à cet endroit, de même
qu'à Cary-Swans-Nest & partout
ailleurs où il y a apparence de tirer quelques lumieres pour la Découverte du Passage de NordOuest. En foy de quoi nous avons
signé nos noms,

Signé par le Conseil.

Il ne sera pas hors de propos de rapporter ici les principaux Articles qui
formerent les contestations entre le
Sr. Dobbs & le Capitaine Middleton.
Le premier étoit d'avis, que le Flux
venoit de l'Ouest par pluseurs
Ouvertures situées entre 62° & 65°
de Latitude, & qu'il avançoit
delà jusqu'au Welcome & à la Baye
de Rebut. Il croyoit encore, que
dans le Détroit Wager ( car selon
loi c'étoit un Canal & non un Baye)

la Marée venoit de l'Ouest, & qu'au Sud-Ouest elle rencontroit la Marée qui venoit de l'Est. Le sentiment du Capitaine Middleton au contraire étoit directement opposé à celui-ci dans l'un & l'autre point; & il est certain qu'il avoit raison. Cependant il faut convenir, que le Sr. Dobbs avoit été féduit à l'égard de ce dernier point par le Lieutenant Rankin, qui ayant trouvé un Courant très fort venant de l'Ouest près de la Côte Méridionale, où son Vaisseau étoit alors à l'ancre pendant que l'eau montoit sur la Côte, il avoit conclu delà, que le Flux venoit de l'Ouest, pendant que le Courant qu'il avoit observé n'étoit qu'un Mascaret ou Rejaillissement de l'eau de la Marée; & que le vrai Courant du milieu du Canal venoit de l'Est; ce qui est une chose affez ordinaire & dont on voit fouvent des exemples dans d'autres endroits. Ainsi se Sr. Dobbs raisonnoit juste, quoique fondé sur de mauvaig principes.

de la Baye de Hudson. D'un autre côté le Capitaine Middleton assuroit, que l'eau étoit tout-à-fait douce en cet endroit, qu'elle ne montoit point à une hauteur considerable, que le Courant n'étoit pas très rapide & que les Vents de Sud-Est y donnoient les plus hautes Marées; pendant que tous ces faits se trouvent clairement refutés par des Expériences souvent réiterées & mentionnées dans les Résolutions du Conseil que j'ai rapportées ci-dessus. Il soûtenoit aussi, que le Continent s'étendoit sans interruption depuis 63°, 20' de Latitude jusqu'au Cap Dobbs; ce qui se trouve faux, puisque nous découvrimes une grande Ouverture à la Latitude de 64°. Je passe plusieurs autres points moins importans qui divisoient ces deux Particuliers, touchant les moyens de découvrir le Passage du Nord-Ouest.

Je me contenterai de remarquer ici, que c'est uniquement par zéle Voyage

230 pour le bien Public & pour la gloire de la Nation Britannique, que le Sieur Dobbs prit tant de peine dans cette affaire, & qu'on ne sçauroit exiger de lui plus d'exactitude, qu'il n'en pouvoit résulter des faits qu'on lui avoit rapportés, ensorte qu'il ne devoit être responsable que de la ju-Resse de ses conclusions, & nullement de la certitude des Prémisses. qu'il étoit hors d'état de vérifier par lui-même. Il n'en étoit pas de même à l'égard du Capitaine Middleton, de qui on étoit en droit d'exiger plus d'exactitude dans ses Assertions, qui loin d'être fondées sur les rapports d'autrui, ne devoient l'être uniquement que sur sa propre expérience: D'un autre côté, on peut alléguer pour excuse en sa faveur, que se voyant attaqué publiquement, il hui étoit en quelque façon permis d'employer tous les argumens quelconques pour se défendre & pour sauver sa réputation. Loin de voue

de la Baye de Hudson. toir prendre sur moi la décision de cette Controverse, je me contente de rapporter ici les choses telles qu'elles me paroissent, & si dans certains points je porte un jugement décisif, je fournis en même temps les preuves sur lesquelles je me fonde, laissant au reste le tout à la décision de mon Lecteur. Je ne me serois même aucunement mêlé dans cette dispute, si elle n'avoit pas eu un rapport aussi immédiat à mon sujet, & s'il ne m'avoit pas paru extrémement important d'en éclaireir quelques points pour l'intelligence parfaite du dessein & du succès, nonseulement de cette Expédition, mais aussi de toutes celles qu'on pourroit entreprendre à l'avenir pour la découverte du Passage : car tant que toutes les erreurs, qui affectent ces recherches, ne seront pas développées & corrigées, afin que ceux, qui seront employés à l'avenir à ces fortes d'Expéditions, puissent jouir de tous les fruits des Expériences 232 Voyage

antérieures; il est certain, que cette Découverte si avantageuse pour la Nation Britannique sera reculée plus long-temps qu'il ne faudroit, par la nature de la chose même; & c'est pour cette raison que le Public a un certain droit d'exiger la derniere précision dans les Relations des Entre-

prises qui ont été faites.

Le 15 Août nous levames l'ancre & sortimes du Port de Douglas en compagnie avec la Californie par un Vent très-fort, mais assez favorable. En entrant dans le Wager, nous rencontrames à l'endroit où il est fort étroit une Marée très-violente qui nous y arrêta pendant plusieurs heures, nonobstant que la sonde porta plus de huit nœuds d'eau. Le Vent continua de même quand nous eumes gagné le Welcome jusqu'au 17, que nous eumes beau temps & un Ciel serein. Il fut alors proposé, que n'étant qu'à trois ou quatre lieues de la Basse-Côte, il seroit à-propos de l'aller visiter pour sonder la MaréeconforJe m'embarquai pour cet esse avec le Sieur Metcalse second Contre-Maître; mais la nuit tomba avant que nous eussions atteint la Côte, & comme la Marée commençoit déjà à se retirer, nous sumes obligés d'attendre la Marée suivante pour nous acquitter avec justesse de notre Commission.

Pendant ce temps notre Vaisseau, qui étoit resté en pleine Mer, tira un coup de Canon à chaque demie-heure; mais ayant été entraîné, soit par le ressux ou par le vent à plusieurs lieuës vers le Nord, nous sumes bientôt hors de portée de pouvoir entendre ses Canons; & quand il sit jour nous l'avions même perdu de vuë. Cela ne nous empêcha pas de II. Volume.

commencer à la pointe du jour à faire nos recherches, & nous trouvames que la Marée y venoit du Nord. & qu'elle montoit quinze pieds. Les Hautes Marées de la pleine & nouvelle Lune y venoient un peu avant trois heures, ce qui étoit un peu plutôt qu'elles ne venoient en pleine Mer sur la Côte opposée.

Ce ne fut qu'après avoir fini nos recherches, que nous commençames à sentir l'embarras que nous aurions de rejoindre le Vaisseau & à bien envisager toutes les difficultés & le danger dont nous étions menacés. J'ai déjà dit que nous avions. perdu le Vaisseau de vue, & il nous étoit impossible de sçavoir avec le moindre degré de certitude par où il falloit le suivre. Le vent étoit devenu très-violent & le temps fort épais & accompagné de neige. Notre Chaloupe étoit petite & profonde, & malheureusement la plûpart de nos gens étoient plus accoûtumés à la Terre qu'à la Mer & d'ailleurs

très indisposés : ensorte qu'à considérer le tout ensemble on peut dire avec vérité, que nous étions dans la situation la plus déplorable. Je sis tout mon possible pour encourager les autres, en leur représentant, que, quelque chose qui put arriver, il seroit toûjours mieux pour nous de mettre en Mer pour tacher de rejoindre le Vaisseau, que de rester & de périr sur cette Côte affreuse, où il n'y avoit pas la moindre trace ni d'Hommes ni d'Animaux, ni aucunasyle, ni même une goutte d'eau douce à esperer, & où il nous seroit impossible de rester long-temps en vie, d'autant plus qu'il nous restoit à peine pour un jour de provisions. On se rendit à la fin à mes raisons, & il fut résolu de remettre en Mer. ce que nous fimes sans perdre de temps pour nous ôter le moyen de réfléchir sur le danger auquel nous allions nous exposer. Le vent augmenta de plus en plus, & la Mer étant extrémement haute, nous pri-Vij

236 Voyage

mes beaucoup d'eau que nous fumes obligés, autant que nous étions, de vuider sans relâche, & il est certain que nous n'aurions pas pu tenir long-temps en cet état. Ayant fait environ douze lieuës, nous eumes à la fin la satisfaction de découvrir les Vaisseaux; ce qui fit revivre nos esperances, ensorte qu'en redoublant nos travaux, nous arrivames bientôt à bord de la Galiote de Dobbs. Il étoit bienheureux pour nous de l'avoir atteinte en ce moment; & si nous avions tardé plus long-temps en Mer, il est certain que nous ne l'aurions jamais pu retrouver: car à peine étions-nous arrivés que le vent fut plus violent que jamais; la Mer s'éleva aux nues & le temps devint épais & sombre au point qu'il étoit impossible de découvrir ni Vaisseau, ni Côte. Nous crumes alors entrevoir claimment, que Dieu avoit voulu nous fauver avant que les choles vinssent à ces extrémités, dont nous n'aurions pas pu être retirés sans miracle.

de la Baye de Hudson. Comme le Vent venoit du Sud. nous fumes détenus dans le Welcome rufqu'au 19, qu'il changea. Nous en profitames aussitôt & fimes route au Sud, & comme nous avions un trèsgros temps par un Vent de Nord-Ouest, nous primes le parti de décharger & de tourner à rebours la Résolution que nous avions toûjours touée depuis que nous avions quitté le Wager, & qui en cet état émbarrassoit beaucoup le Vaisseau, fans compter le danger, auquele étoient exposés ceux qui la conduifoient. Nous eumes un fort beau temps le 20 & le 21, & cependant, quand nous fumes à quelque distance du Cary-Swans-Nest, nous n'en profitames pas pour y aller examiner la Marée; ce qui étoit pourtant un des Articles proposés & arrêtés comme nécessaires par la derniere Résolu-

Le temps continuant d'être passable, on assembla le Conseil à bord de la Californie, où il sut résolu dé-

tion.

**2**≥₹8 finitivement de reprendre sans anoun délai la route d'Angleterre; ce. qui fut exécuté sur le champ. Nous vimes le 27 le Cap Pembroke sur la. Côte Orientale de la Baye de Hudson. Le 27 nous passames l'Isle de Mansel, & nous rencontrames un peur de glace, dont nous vimes de loin quantité de gros morceaux, jusqu'à ce que nous arrivames vis-à-vis le Cap Charles. Nous entrames le 29 dans la Baye de Hudson, & nous eumes un temps fort beau & passablement chaud jusqu'au 3 Septembre, qu'il devint très-vilain, accompagné d'un gros Vent d'Est. Nous rencontrames le 5 deux Vaisseaux de la Compagnie de la Baye de Hudson, & nousrésolumes de faire route avec eux. Nous en fumes séparés la nuit du 6; mais nous eumes le bonheur de les rejoindre le lendemain. Le mauvais temps quenous avions & qui provenoit principalement des brouillards épais & malsains de ces Climats, fut cause que plusieurs de nos gens retombes

de la Baye de Hudson. zent dans leur ancienne Maladie de Scorbut; ce qui étoit d'autant plus fatal pour nous, que nous nous trouvions précilément alors dans l'endroit le plus dangereux de toutes ces Mers, par rapport au Passage étroit où nous étions, au défaut de la sonde, aux Montagnes énormes de glace qu'on peut fort bien comparer aux Rochers flottans, & au temps vilain & noir qui fait qu'on a beaucoup de peine à les éviter. Cependant quelques terribles & effrayantes que puissent être ces circonstances, on n'est pas long-temps sans s'y accoûtumer au point de ne plus y être fort fensible. D'ailleurs on diminue en quelque façon le danger en tenant continuellement des fentinelles. & en observant une bonne discipline parmi les Marins; ensorte qu'on n'entend gueres parler d'accidens funestes arrivés en ces endroits, & il est notoire, que les Vaisseaux de la Compagnie de la Baye de Hudjon vont & viennent continuels

40 Voyage

lement d'une année à l'autre sans être aucunement endommagés. Delà on pourroit conclure, que partout où le danger évident & continuel excite & entretient sans relâche l'attention de ceux qui y sont exposés, il change par-là même de nature & devient, pour ainsi dire, la cause de la sûreté.

Ayant eu occasion de mentionner ici les brouillards énormes, qu'on observe continuellement dans ces Climats, comme une des principales causes des dangers auxquels les Vaisseaux sont exposés, & scachant d'ailleurs que la plûpart de ceux qui ont voyagé dans ces Mers glaciales, se sont donné beaucoup de peine pour expliquer la cause de ces brouillards; il ne sera pas hors de propos, ni, à ce que j'espere, desagréable à mon Lecteur, que je fuive ici leurs exemples, en tâchant de discuter ce point, qui quoiqu'assez souvent examiné me paroît ne pas encore avoir été mis en son plein jour, & je crois que.

de la Baye de Hudson. oue cette discussion valit d'autant plus la peine, qu'il est cettain qu'elle pourtui êtt e appliquée à plusieurs autres cas: car, quoique le Détroit de Hudfon?, les Côtes de Terre Neave & cettains autres Pays Septentrionaux soient les plus réputés pour les brouillards; il'y a bien d'autres Climats. qui y font de même plus ou moins fujets, & par consequent la découverte de leurs causes, si on pouvoit la faire avec quelque certitude, ne laisseroit pas de devenir utile à plusieurs égards, & deviendroit en même temps un digne supplément de ces belles connoissances, dont les Scavans de tous les Siécles ont enrichi le Monde.

M. de Maupertuis, en parlant de ces Brouillards dans son Ouvrage sur la Figure de la Terre, est d'avis qu'on doit en attribuer la cause au long séjour que le Soleil fait sur l'Horison dans ces pays du Nord, en élevant par-là beaucoup plus de vapeurs qu'il n'en peut être condensé II. Volume.

2. Voyage

pendant la nuit. Mais M. Boyle nous apprend, que dans certaines Saisons on observe de même des Brouillards très épais & presque continuels sur la Côte de Coromandel dans les Indes Orientales, ce qu'on ne sçauroit attribuer ici au long sejour du Soleil sur l'Horison, parce que dans cès Climats, il n'y a pas beaucoupde différence entre la longueur des jours & des nuits pendant tout le cours de l'année. Outre cela si c'ézoit véritablement la cause, il s'enfuivroit, que dans Spitzberg les Brouillards devroient être extrémement. considérables pendant que le Soleil. y est à son plus haut point, & même pendant tout l'Eté de ce Climat, puisqu'alors le Soleil y reste continuellement au-dessus de l'Horison. Cependant l'Expérience prouve pré- [ cisément le contraire, & ceux qui, fréquentent ces Côtes pour la Pêche des Baleines, témoignent tous unanimement, qu'ils y ont alors un, temps très-beau & serein, qui est,

de la Baye de Hudson 243 même le plus favorable pour leur. Pêche, comme l'observe Martin dans son Voyage.

- Il me paroît plus vraisemblable que le froid de l'Air condense les vapeurs humides à mesure qu'elles s'élevent, & qu'il les tient ainsi fuspendus près de la surface de la Terre; ce que je crois même confirmé par plusieurs Observations que nous avons faites sur les Brouillards sufpendus près de la furface de la Mer. qui sont toûjours les plus fréquents & les plus épais près des grands morceaux ou Champs de glace, où l'Air est plus froid qu'aux environs. On a aussi remarqué, que les Vents de Sud & de Sud-Ouest amenent avec eux quantité de vapeurs humides, qui se changent en Brouillards dans les Parties Septentrionales, nonseulement par le froid de l'Air, mais aussi par son élasticité diminuée & rendue incapable de soûtenir ces yapeurs. D'un autre côté on observe, que tous les Vents venant de quel-

Digitized by Google

\* Voyage

que l'Air', & le rendent par la capable de souther ou flotter fur la l'Air'.

Il faut remarquer encore en traitant ce sujet, que l'usage commun de parler fait souvent naître ici des idées très-consuses, en représentant des choses diverses, tantôt sous le même nom, tamôt sous des noms dissérens. Ainsi, par exemple, nous faisons rarement distinction entre Vapeurs & Exhalaisons, ou entre Exhalaisons & Ecoulemens; & cependant il est certain, qu'en la faisant nous parlerions plus correspus précisément, c'est-à-dire, plus consormément aux Opérations de

de la Baye de Hudson. la Nature. Les Ecoulemens, à ce que je crois, sont, à proprement parler, ces amas de particules qui fortent de ce Globe par la chaleur intrinséque de la Terre, même. Les Exhalaisons sont des petites parțicules détachées des Corps humides aussi bien que des secs, par l'action de la chaleur, comme, par exemple, par les rayons du Soleil. Enfin les Ecoulemens aussi bien que les Exhalaisons devienment Vapeurs, lorsqu'étant rarissés à un certain degré, ils s'élevent en l'Air, où étant montés plus haut ils forment des nues. Si au contraire.l'Air est disposé enforte, qu'au lieu de laisser monter ces Vapeurs il les précipite vers la Terre, celles-ci-fe, changeront alors en Brouillards.

Ceciétant supposé, il est aisé de concevoir, qu'il se peut sonner des Brouillards fort épais dans divers Climats par des causes très-différentes. Ainsi dans les pays chauds où la Terre est, pour ainsi dire, tentaire

jours ouverte, les Ecoulemens qui en sortent en grande quantité, peuvent en certaines saisons former de grands Brouillards, pendant que cette même cause ne peut pas avoir lieu, du moins non à un certain degré, dans les pays froids, où la Terte est en quelque façon sermée par le froid continuel. Cependant ces Ecoulemens s'élevent en grande quantité de l'eau qui n'est pas gelée, comme il est évident par ce qu'on appelle Fumée de Gelée, qui s'éleve d'une maniere très - visible, même dans le plus fort de l'Hyver, aux endroits où la glace est cassée. Ces Ecoulemens & Exhalaisons sont trèsconsidérables pendant les mois d'Eté dans les Pays Septentrionaux, & le froid de l'Air causé par la quantité énorme de glace flottante & par les Montagnes de glace sur Terre, empêche ces Exhalaisons de se dissiper, & devient par-là la cause de ces Brouillards affreux, dont on parle tant dans toutes les Relations de la Baye de Hudson. 247 de la Baye, & du Détroit de Hudson, de Terre Neuve, &c.

C'est à cette même densité de l'Air. qu'on doit attribuer la cause de ces Phénoménes, que les Sçavans appellent Parrhelies & Paraselenes, de même que de certaines taches luisantes, qui ressemblent à des morceaux d'Arc-en-Ciel, & qu'on observe communément près de l'Horison, lorsque les Brouillards sont presqu'entiérement dissipés, & qu'ils transmettent sans interruption les rayons du Soleil. Nos Marins ont la simplicité de croire, que ce sont ces taches même qui dispersent les Brouil-· lards, & c'est pour cette raison qu'ils leurs ont donné le nom de Chasse-Brouillards (Fog-Scoffers), pendant qu'en effet ce sont les derniers restes du Brouillard, qui forment cette apparition par la réverbération des rayons du Soleil. Je ne dirai rien ici de la figure de l'Air, ni de la circulation continuelle de ce fluide, que plusieurs grands Hommes ont éta-Xiv

248

fait certain. Je me contente d'avoir rapporté ici ces Observations, qui sont font sondées principalement sur ma propre Expérience, & qui par - là forment naturellement une Partie de ma Relation, comme appartenant à un sujet, qui a été plus ou moins discuté par tous les Auteurs, qui ont entrepris de donner une Description de ce qui leur a paru le plus digne de remarque dans ces Mers glaciales.

Ce que je viens de dire ici au sujet des Brouillards, me fait penser
à une autre circonstance, qui a de
même rapport à l'Air de ce spays, ou
du moins des endroits que jai visstés, & qui me paroît fort singuliere:
c'est que les Métaux sont moins sujets ici à se rouiller que dans tout autre Climat que je connoisse. Cette
Observation, quoiqu'elle paroisse du
premier abord peu importante, mérite selon moi l'attention des Physiciens; car s'il est yrai qu'il ya une

de la Baye de Hudson. grande différence pour la rouille des Métaux dans différens Climats, on pourra alors se servir de cette dissérence comme d'une indication pour les qualités similaires ou dissimilaires de l'Air dans ces mêmes pays, & cette connoissance pourra être appliquée utilement en plusieurs occafions. Le Sieur Richard Ligon, qui a compilé une Relation de l'Ille de Barhade, il y a environ cent ans, (car il commença déjà en 1648 à amasser les Maseriaux de son Histoire) rapporte, que l'humidité , de l'Air, y étoit alors si considerable, qu'elle faisoit rouiller dans un in-Mant les Couteaux , les Clefs , les "Aiguilles, les Epées, Sec. Car, dicil passez votre Couteau sur une Meule, & ôtez en toute la rouille, essuyez le ensuite proprement & remettez le \_dans, fon fourreau & sinfi dans votre poche-; tirez le un moment après, & vons-verrez qu'il auta commencé à se couvrir de tous côtez de nouvelle rouille, qui si vous l'y laissez

pendant quelque temps, elle pénétrera dans l'Acier & rongera la lame. · Il ajoûte encore, que les Serrures qu'on laisse pendant quelque temps en repos se rouillent tout à fait au point de ne pouvoir plus servir, & que les Horloges & les Montres n'y · vont jamais bien à cause de la rouille qui les embarrasse en dedans & qui est un effet de l'humidité extraotdinaire de l'Air de ce pays. Il remarque aussi, qu'avant leur arrivée dans cette Isle, ils observerent déja ces mêmes effets sur Mer pendant quatre ou cinq jours qu'ils eurent un temps extraordinairement humide, dont il donne une Description très exacte, en prouvant par-là même que la cause de la rouille des Métaux doit être attribuée entiérement à l'humidité de l'Air.

On peut dire, que c'est un sentiment assez universellement reçu que l'humidité fait rouiller les Métaux; & il est certain que cette ample Relation du Sieur Ligen, doix

avoir paru à tous ceux qui l'ont lue, une preuve incontestable de cette même opinion reçuë. Je me souviens même, qu'ayant dit un jour à un de nos plus fameux Physiciens, que j'avois observé dans les pays qui environnent la Baye de Hudson, que les Métaux y étoient moins susceptibles de rouille que par-tout ailleurs, il me repliqua fur le champ qu'il avoit remarqué la même chose en Russie, en ajoûtant qu'il croyoit que la sécheresse de l'Air de ce pays en étoit la cause. Quant à moi, je ne doute nullement de la vérité des rapports de ces deux Voyageurs, & je veux bien croire, que les Métaux se rouillent dans l'Isle de Barbade par l'humidité de l'Air, & qu'ils sont conservés de la rouille en Russie par la sécheresse de cet Element; mais je doute beaucoup, que l'idée générale de l'humidité soit seule suffisante pour rendre raison des Phénoménes que j'ai observé à cet égard, & qui accompagnent ordinairement la rouille. Il

est très-certain, que l'Air des pays, qui environnent la Baye de Hudson, est plutôt humide que sec, & ce que j'ai rapporté ci-dessus touchant les Brouillards continuels est plus que suffisant pour prouver qu'il doit l'être dans un degré très considérable. Cependant nous observons, que les Métaux ne s'y rouillent pas comme dans d'autres endroits. Ne pourroiton pas conclure delà, que l'humidité seule n'est pas la cause de la , souille, quoiqu'il foit vrai, d'un autre côté, que celle-ci ne se trouve jamais qui que rarement sans humidité.

En examinant avec attention la souille, on trouve que c'est une so-lution des particules superficielles du Métal sur lequel elle se forme, cau-sée par quelque Dissolvant suide. Mais il ne s'ensuit pas delà, que tous les sluides indisséremment puiffent causer de la rouille, ou ce qui revient au même, ronger & dissoudre les particules superficielles du

de la Baye de Hudson.

Métal: Nous sçavons, par exemple, que l'huile, loin d'avoir cette proprieté, sent plutôt à conserver les Métaux contre la rouille. Or en réfléchissant davantage sur ce sujet & en examinant d'où vient que l'huile & généralement toute forte d'Onguent & de Graisse, fait cet effet sur les Métaux, nous ne serons pas long temps lans comprendre que l'huile conserve les Métaux en les garantisfant contre l'attouchement de certaines particules contenues dans les Fluides aqueux, qui causent précisément la rouille. Cela étant, n'est-il pas très vraisemblable, que ces particules ne font autre chose sinon des Sels acides? Ce sentiment ne paroît-il pas; d'autant plus fondé, qu'il est certain que les solutions de tous les Métaux se font par des Dissolvans acides, & ne le voyons-nous pas confirmé tous les jours par la maniere ordinaire de faire du Blanc de Plomb, qui n'est autre chose qu'une rouille: ou folu ion de ce Métal causée par le Vinaigre? N'apprenons-nous pas

par-là, que l'huile conserve les Métaux par la qualité connuë qu'elle a d'envelopper & d'émousser les Sels acides? Nous pouvons conclure de tout ceci avec certitude, que ce n'est pas proprement l'humidité, mais plutôt un certain Dissolvant sluide repandu dans l'Air qui cause la rouille.

Mais pour mettre cette natiere en son plein jour, il est bon d'observer, que, quoique l'Air soit un Eluide & qu'il agisse souvent sur les Métaux, c'est-à-dire, sur leurs surfaces en les faisant rouiller, nous ne devons pas croire néanmoins, qu'il agit ainsi simplement comme Fluide, puisqu'en ce cas l'Air devroit causer par-tout le même effet, & les Métaux devroient se rouiller en Russie, aussi bien que par-tout ailleurs proche la Ligne Equinoctiale. L'Air ne peut pas non plus produire cet effet comme étant chargé de particules aqueuses, quoiqu'on le croye communément : car si cela stoit, l'Air humide devroit causer

de la Baye de Hudson. le même effet dans la Baye de Hudson que sur les Côtes de l'Isle de Barbade." Disons donc plutôt, que lorsque les particules aqueuses, qui flottent dans l'Air, sont chargées de Sels acides. elles caufent alors la rouille & non autrement. Nous voyons par-là, que les Métaux deviennent à cet égard une espece d'essai ou d'épreuve pour la qualité de l'Air, puisque par l'action que l'Air fait sur eux, ils font connoître s'il est chargé de certains Sels ou non. Je serois fâché d'avancer des choses trop hazardées à ce fujet, mais je ne crois pas trop risquer en faisant valoir ici ce que j'ai remarqué là-dessus, & qui est, que dans des pays fort chauds les Brouillards peuvent être causés pour la plus grande partie par des Ecoulemens de la Terre; & en ajoûtant ici pour l'explication de mon Sujet, qu'il me paroît très - vraisemblable, que ces Ecoulemens peuvent charger l'Air d'une quantité confiderable de ces Sels acides, qui au contraire ne s'é-

£. .

les pays du Nord, où l'éau & principalement la Terre le troute prefique toûjours referrée & pour ainfidire, fernée par le grand froid, & où il y a lieu de croite que les particules les plus aqueuses

Ce ressonnement se trouve encorer appuyé par une Expérience singuliere du célébre M. Hæles, qui en distillant de l'eau salée dans le dessein de la rendre douce, trouvaqu'une chaleur temperée convenois beaucoup mieux pour cer effer qu'un feu prompt & violent. L'eau tirés lentement & avec peu de feu deving parfaitément douce , pendant que! celle qui avoir été funum grand feu restoit somache. Il est encore trespossible, que la chaleur de l'Air agisse en quelque façon sur les Métaux, principalement fur leurs furfaces, en ouvrant leurs pores & enles disposant par là à admeure une plus grandes quantité de cet Esprits acide

Je finis ici cette longue digression, qu'on peut regarder comme un trait de l'Histoire de l'Air, & qui sorme un article très-important dans la Philosophie Naturelle. Je reprends maintenant le fil de ma Relation pour le peu de choses remarquables qui me restent à rapporter au sujet de notre

Voyage.

Le 9 Septembre à la pointe du jour nous fumes terriblement battus de tous côtés par les flots pressés d'un côté par la Marée & de l'autre par un gros Vent; ce qui arrive assez fouvent dans bien d'autres endroits, comme par exemple, près de Cap Saint dans la Mer d'Angleterre : dans -le Golfe de Floride . dans l'Amérique Septentrionale & ailleurs; mais moins · fort que nous ne le sentimes dans la -Baye de Hudson. Je remarque ici cette -circonstance, parce que ce sur par-là que nous jugeames que nous n'étions pas cloignes des Isles de Resolution. II. Volume.

& que sur cet indice nous en dirigeames notre route, quoiqu'en effet nous ne vimes point de Terre.
Nous découvrimes en récompense
de loin quantité de grosses montagnes de glace, mais nous les laissames bientôt derriere nous à mesure
que nous avancions dans un Climat
plus chaud, je ne sçaurois dire plus
doux, puisque nous eumes encore
depuis des tempêtes aussi terribles
que nous en avions en dans ces Mers
glaciales, & dont certains Auteurs
nous donnent des Descriptions si effrayantes.

Nous nous séparames encore le ro des Vaisseaux de la Compagnie de la Baye de Hudson. Le 11 nous perdimes un homme, qui avoit cruellement soussert depuis long-temps d'un Scorbut invétéré. Nous essuyames le 12 une tempête affireufe, dont nos agrez surent sort endommagés & où nous faillimes perdre tous nos mâts, parce que la plûpart des gens de la Galiute de Dobbs étoient

de la Baye de Hudson. hors d'état de se tenir sur le Pont & de manœuvrer comme il auroit fallu dans des momens aussi dangereux. Cependant nous fumes affez heureux de conserver nos mâts contre toute attente, & nous en fumes prefque quittes pour la peur, qui nous avoit tenu pendant plusieurs heures comme en suspens entre la vie & la mort. L'essentiel de notre malheur fut d'avoir été séparés de la Californie dans le plus fort de la tempête, & nous ne la retrouvames que quand nous fumes arrivés aux Orcades. Cependant nous fumes en quelque facon consolés par le retour du beau temps, qui continua pendant environ dix jours, & qui, comme il est aifé à concevoir, foulagea beaucoup Jes gens de notre Equipage épuisés depuis si long-temps par des fatigues continuelles & accablés en outre de Scorbut, qui à l'ayeu de tout le monde affoiblit beaucoup plus que toutes les autres maladies, auxquelles Thomme est sujet,

260

Nous rejoignimes le 21 les deux Vaisseaux de la Compagnie de la Baye de Hudson, dont nous avions été séparés le 1,1 , comme je viens. de le dire. Nous résolumes de faire route ensemble pendant le reste du -Voyage & nous le fimes en effet. Nous rencontrames le 36 une petite Flotte, ani venoit des Orgades & qui rétoit destinée anx! Indes Occidenta-Jes.) Le 28 nous arrivames & mouillames l'ancre à Carftown dans l'Isle de Pamone, où pous cumes le lendemain la joye de voir aussi arriver la -Californie, que nous avions perdue jalyjayoit environ quinze jours. Nous restames environ huit jours dans ce Part, & le,6 Gaobre nous partimés delà avec la Californie & quatre Vaisseaux de la Compagnie de la Baye de Hudson, & sous le convoi du Vaisseau de Roi appellé le Mercure ode wingt, canons. Nous arrivames heurensement a la Rade de Yarmouth de 14 du même mois, après avoir été absens pendant junian inquatre

C'est ainsi que finit ce Voyage, dont on avoit conçu de si grandes esperances, non-seulement ici, mais presque par toute l'Europe & principalement dans les pays Maritimes, où l'on connoît mieux que partout ailleurs la nature & les grandes confequences de ces fortes d'entreprises. Il finit en effet sans en avoir eu le fuecès qu'on en avoit esperé, mais non pas tout-à-fait infructueusement: car quoique nous ne trouvames point le Passage de Nord + Ouest, il est néanmoins certain, que loin d'en avoir découvert l'impossibilité, ni généralement rien qui puisse combattre la réalité de fon existence, nous nous en revinmes au contraire munie de bonnes preuves fondées sur l'évidence, telles qu'on peut l'exi-

ger dans des recherches de cette nature, sur des faits incontestables, & sur des expériences exactes, qui plaident tous ensemble pour la possibilité de ce Passage. Quant aux prenves mêmes & à la maniere de les appliquer au sujet en question, cesera l'objet des Pages suivantes, qui, à ce que j'ose me stater, donneront au Lecteur toute la satisfaction possible à cet égard.





## CONCLUSION

DE

## CET OUVRAGE;

## CONTENANT

Des Argumens tirés des faits inconteftables qui servent à prouver la grande probabilité d'un Passage du côté de Nord - Ouest à la Mer du Sud, quoique ce passage n'ait pas été découvert dans cette derniere Expédition.



264

les esperances pour la Découverte du Paffage du Word-Queft, & avant donné dans la Seconde Parije une Relation exacte de la derniere Expédistion, qui fait voir de la manière la plus évidente comment & jusqu'à -quel point on a visité certains endroits, où il y avoit lieu d'esperer de pouvoir pénétrer jusqu'à quelqu'autre Ocean, & quels font les endroits qui ont été trouvés absolument impraticables: je passe maintenant à la Conclusion de mon Ouvrage, où j'expliquerai d'une maniere plus particuliere, que je n'ai pu faire dans le cours de ma Narration, les raisons qui semblent nous persuader d'une maniere presque convaincante que ce Passagé sera un jour trouvé, & que ce n'est pas trop avancer que de dire, qu'on peut maintenant en faire la Découverte sans beaucoup de dépenses, & même fans exposer à des dangers ni-fatigues extraordinaires ceux qu'on voudroit dorénavant employer à pourfuivre

de la Baye de Hudson. 265 suivre ce louable dessein. Ces raisons seront tirées principalement des faits, dont j'ai eu conoissance moimême & des Observations que j'ai faites dans le cours de notre Expédition; & comme j'ai rapporté les uns & les autres avec toute la sincérité possible, il ne sera pas difficile à voir, que je ne me flate aucunement ici par des esperances vaines, comme de l'autre côté je puis assurer avec vérité, que je suis très-éloigné de vouloir en imposer au Public.

On peut dire, que c'est un fait hors de toute contestation, que dans tous les pays de peu d'étenduë, soit Isles ou presqu'Isles, il n'y manais de gros arbres, & qu'on n'y remarque que des Bois taillis & des Arbrisseaux, nonobstant que sur le Continent situé dans la même Latitude il y ait les plus beaux Arbres du monde. Je pourrois alléguer à ce sujet les Observations du Sieur Jean Narbourough, qu'on trouve dans la Relation exacte de son Voyage au Dé-

II. Volume.

troit de Magellan, & quantité d'autres autorités qui prouvent toutes la réalité de cette remarque; mais sans aller plus loin, il suffit de connoître les Isles d'Ecosse & les Orcades pour en être entiérement convaincu. On peus tirer delà & établir comme une Regle certaine, que partour où l'on trouve après un examen suffisant, qu'un pays manque de gros bois dans un Climat où l'on sçait qu'il en vient abondamment, il est certain que ce pays a la Mer des deux côtés. Or j'ai remarqué ci-dessus, que depuis la Latitude de soixante-un degrés, en avançant vers le Nord, on trouve, que teures les productions Végétales diminuent visiblement & par degrés à mesure qu'on y avance, & qu'au lieu de gros Arbres nous n'y vimes plus à la fin que des Arbrisseaux & même de fort petits. D'un autre côté nous sçavons, à ne pas en douter, qu'à des Latitudes beaucoup plus avancées, il ya des Forêts très-étenduës où il vient du bois excellent &

de la Baye de Hudson. très-gros, comme en Norwege, en Suede, en Lapponie, & dans toute la Russie par tous ces Districts immenses qui s'étendent jusqu'à la Mer du Japon. Si donc il n'y avoit point de Mer de l'autre côté, mais plutôt des Districts considérables des pays étendus vers l'Occident, ne devroit-on pas trouver la même abondance de bois dans les pays qui bordent la Baye de Hudson? Si au contraire il ne s'y en trouve point, comme de fait. pourrions nous expliquer une différence si marquée entre ces pays situés sous le même Climat par des raisons plus vraisemblables, que par le voisinage de quelqu'Ocean Occidental? Le grand froid de ce Climat ne peut en aucune façon servic de raison ici, puisque nous venons d'apprendre tout récemment par un Ouvrage publié à S. Petersbourg par un Membre & sous la Direction de l'Académie Impériale, que plusieurs Végétaux & même le Bled viennent assez bien dans certaines Parties de

Kamschatska, où il fait plus froid que sur les Côtes de la Baye de Hud-

fon.

Qu'il me soit permis d'ajoûter à cette Remarque une autre, qui est que pendant que nous demeurions dans la Maison de Montague, nous observions toûjours que les Vents de Nord - Quest amenoient avec eux beaucoup de cette petite neige, en laquelle nous sçavions par l'expérience que le froid de l'Air hyvernal convertissoit ces Fumées de Gelée ou Ecoulemens qui s'élevoient des eaux ouvertes. Or ne pourrionsnous pas conclure delà avec assez de vraisemblance, qu'au Nord-Ouest de ce pays il devoit y avoir quelque grosse masse d'eau, c'est-àdire, quelqu'Océan Occidental & & même assez proche de l'endroit où nous étions? Ces raisons enfin ne s'accordent - elles pas parfaitement entr'elles aussi bien qu'avec les opérations ordinaires de la Nature dans d'autres endroits, où l'on sçait

que les causes que nous supposons ici, produisent ces mêmes effets? N'étoit-il pas naturel pour nous, pendant que nous étions dans ces pays & employés pour la Découverte, de faire toutes les observations possibles sur la nature de notre Sujet, & pourroit-on blamer quelqu'un qui se forme son sentiment sur ce que la raison lui dicte après avoir examiné, comparé & balancé avec la derniere circonspection les Observations qu'il aura faites? Ne faut-il pas convenir, que c'est-là la méthode la plus naturelle & la plus sure de parvenir à la vérité dans des cas de cette nature, & ne sçavons - nous pas par l'expérience, que les Découvertes les plus importantes ont été faites de cette maniere? Je dis plus: fi nous avions observé le contraire des faits en question, ne nous en ferionsnous pas servis pour combattre la réalité du Passage, & pour faire la guerre à ceux qui voudroient aller à la Découverte de l'Océan Occidenf let

Faifons après cela attention à la figure & apparence du Pays, dont il eft certain que nous pourrons ausse tirer quelques conjectures assez vraisemblables pour notre sujet. Nous sçavons par l'expérience, que la plûpart des Pays situés entre deux Mers ont au milieu une chaine de Collines ou de hautes Montagnes & des deux côtés une pente vers les Côtes. Or, autant que nous avons pu l'observer dans notre Voyage; les Pays en question se trouvent dans le même cas, & la vuë la plus étenduë que nous eumes dans toute la route, & dont nous jouimes en montant la Baye Wager, nous en donna des preuves très convaincantes: car d'abord à l'entrée de la Baye le pays étoit bas, mais nous le trouvames peu à peuplus haut à mesure que nous avancions & nous vimes des Montagnes s'élever les unes derriere les autres. Lorsque nous fumes fort avant dans la Baye, nous observames distincposé: & le tout ressembloit beaucoup à la vue de l'Isthme de Darien, qui joint l'Amérique Septentrionale

avec la Méridionale

Ceci s'accorde aussi parfaitement bien avec les rapports qui ont été faits à nos Factoreries par les Indiens Méridionaux, qui assurent tous unanimement, qu'il y a un grand Ocean situé à peu de distance de leur Pays vers le coucher du Soleil, sur lebuel ils avoient vu des Vaisseaux avec des hommes qui avoient de grandes barbes, & qui portoient des bonnets. Quelques uns même de ces Indiens, sans avoir jamais vu des Vaisseaux Anglois ni d'autres d'Europe, ont dessiné des figures de Vaisfeaux sur des rochers à Churchill; ce qui paroîtra moins extraordinaire si l'on fait attention que la façon de peindre ou de représenter les ressemblances des objets est une chose assez naturelle à la plûpart des Nations Z iv

qui ne connoissent pas l'usage des Lettres, comme nous en voyons un exemple singulier en ce que l'Historien Espagnol rapporte des Indiens de Mexique, qui envoyerent à Monzezuma leur Empereur la représentation de Ferdinand Cortez. & de ses Vaisseaux & Equipages, lorsque ceux-ci arriverent pour la premiere fois sur ces Côtes. Ajoutons à ceci ce que le S. Jean Narborough rapporte des Sauvages des environs du Détroit de Magellan, qui se mirent à modeler la figure de son Vaisseau avec de la terre & des buissons, en y élevant des bâtons en guise de Mâts; ce qu'ils firent, à ce qu'il croit, pour se souvenir d'avoir vu un pareil Vaisseau: car, comme il ajoute très judicieusement, ils ne sçauroient avoir de memoire d'une chose sinon par imitation. Or si ces Indiens ont sçu représenter des Vaisseaux, pourquoi voudroit-on douter que ceux des environs de la Baye de Hudson l'ayent pu faire de même, &

de la Baye de Hudson. 273 si ceux-ci l'ont fait, il faut nécesfairement qu'ils en ayent vu pour avoir pu les peindre.

D'autres de ces mêmes Indiens ont apporté aux Factoreries du sel blanc, & ont assuré qu'il s'étoit formé par la chaleur du Soleil sur les Rochers des Côtes de l'autre Océan. J'ai joint ici toutes ces circonstances, parce qu'elles s'appuyent & se consirment mutuellement, & en esset je ne vois pas que dans des choses de cette nature on puisse trouver quelque chose de plus évident que la figure & la situation d'un Pays expliquées par ses Habitans mêmes.

Mais, me dira-t-on après tout ce que j'ai avancé ici, quand même nos conjectures seroient les mieux fondées, elles ne prouveroient autre chose sinon que ce Pays a la Mer des deux côtés, & ne décideroient rien du tout quant au Passage d'une Mer à l'autre, qui est principalement le point en question: car s'il 274

n'y a point de Passage ou que ce Passage soit très long & situé dans une Latitude Septentrionale fort avancée, ou qu'il soit très penible & embarassé; ce seroit une Découverte de peu de consequence que d'avoir trouvé qu'il y a une Mer de l'autre côté. Je reponds à cela, qu'il me seroit aisé à prouver d'abord, que cette conclusion est trop précipitée & très mal-fondée, & qu'au contraire on pourroit tirer des avantages très considérables de ces Nations, si l'on pouvoit découvrir un Passage court par terre d'une Mer à l'autre; mais, comme je ne veux pas infister sur cet Article, & qu'il s'agit ici particuliérement d'un Passage par Mer; je me contenterai de, rapporter ici les preuves qui m'ont, paru les plus claires & les plus convaincantes pour établir comme un, Fait certain, que non seulement ce Passage par eau d'une Mer à l'autre existe, mais encore qu'il doit être court, ouvert & très commode,

Cette assurance paroîtra peut - être au premier abord un peu hazardée d'autant plus que je conviens moimême ne pouvoir dire rien de certain fur l'endroit précis du Passage; mais je laisse au Lecteur à juger par luimême si j'aurai bien ou mal rempli ma promesse, & tout ce que je desire de lui pour le présent est de convenir avec moi, que Colomb en entreprenant la Découverte du nouveau monde avoit devant lui bien moins de vraisemblance d'y réissir . que nous n'en avons de trouver ce Paffage; & que cependant il parvint à son but, & cela même dans un temps où la Cosmographie & la Navigation étoient beaucoup moins perfectionnées qu'elles ne le sont de nos jours.

Comme les Preuves, que je dois rapporter ici, se sondent entiérement sur la Doctrine des Marées, il est absolument nécessaire, avant d'en venir aux Preuves mêmes, de dire quelque chose en général sur ce sujet a

car autrement il est impossible; quelque certaines que soient ces Preuves, que le Lecteur en puisse sentir la force & l'application. Cependant je suis fort éloigné & je me fens même incapable de donner ici une Théorie générale des Marées, de leurs causes & des différentes Variations auxquelles elles font sujettes. Je me contenterai de rapporter certains Points, qui sont généralement connus & avérés parmi les Marins, sans la connoissance desquels il leur seroit impossible de diriger leurs Vaisseaux, & de l'Obfervation & Pratique continuelle defquels ils tirent toute leur certitude, en se servant de ces Points comme d'une espece de Topiques pour raisonner sur les cas de cette nature.

En premier lieu, il est certain que les Marées viennent des grands Océans ou grandes collections d'Eaux, & qu'elles entrent plus ou moins dans les Mers particulieres, selon que celles-ci sont plus ou moins ouvertes à

de la Baye de Hudson. l'endroit de leur communication avec l'Océan, d'où les Marées viennent. C'est delà que les Mers enclavées dans les pays, qui n'ont point de communication visible avec l'Océan, ou qui n'y tiennent que par un seul Passage étroit, n'ont presque point de Marées, ou, ce qui revient au même, que les Marées de ces Mers se font à peine sentir. Ainsi, par exemple, la Mer Méditerranée, dont le Courant va de l'Ouest à l'Est, & qui communique avec l'Océan par le Détroit de Gibraltar, n'a point de Marée sensible, & si peut-être elle s'éleve un peu par le Flux, on ne s'en apperçoit point du tout en pleine Mer sinon dans le Golfe de Venise, où l'on sent en effet quelqu'agitation, qu'on doit attribuer à la longueur affez confidérable de ce Golfe étroit & même aux effets des Vents particuliers.

C'est par cette raison, que le Flux & Reslux de la Mer étoient des cho-ses inconnuës aux anciens Grees, qui

ne voyoient tout au plus que quelques irrégularités dans le Courant du Fleuve Euripus, & que l'Armée d'Alexandre le Grand fut si étonnée de voir le Reflux à l'embouchure du Fleuve Inde, qu'elle le prit pour un prodige. Les Romains ne connoissoient pas non plus les Marées du temps de Scipion l'Africain; mais leurs connoissances s'augmenterent avec leurs conquêtes après les guerres de Carthage. Je cite ces exemples pour prouver par-là d'une maniere incontestable, que les Marées sont imperceptibles dans des Mers enclavées dans le pays: car il est certain que, si on avoit pu s'en appercevoir, des Nations aussi sçavantes & judicieuses que les Grecs & les Romains n'auroient pas été long-temps sans les connoître & même sans en pénétrer les causes; mais la surprise, avec laquelle ils les regarderent pour la premiere fois, fait assez voir, qu'ils n'avoient jamais observé chez eux pareille chose. Ce que je viens de

En second lieu nous observons, que cette Maxime ou Loi générale de Philosophie naturelle, qui est que plus la cause est proche, plus l'effet est fort, a de même lieu dant le progrès des Marées, c'est-à-dire, que les Marées sont plus hautes & qu'elles viennent de meilleure heure dans des endroits moins éloignés de l'Océan, & qu'au contraire elles sont plus basses & viennent plus tard dans des endroits plus avancés dans le pays. Ceci est évident, par exemple, par les progrès réguliers que la Marée fait sur les Côtes de la Grande-Bretagne. Ainsi à la nouvelle & pleine-Lune il y a haute Marée à Tinmouth-Bar à trois heures du matin;

delà allant au Sud elle vient à Spurn un peu après cinq heures; mais elle n'arrive qu'à six heures à Hull à cause du temps qu'il lui faut pour monter l'Humber. A la Rade de Yarmouth il y a haute Marée un peu après huit heures, à Harwich à dix heures & demie, au Nore à midi, à Gravesande à une heure & demie; & à Londres à trois heures après midi. De même les Marées sont plus ou moins hautes dans le même temps sur différentes parties de la Côte, selon que celles - ci sont plus ou moins éloignées de l'Océan. On observe encore, que des Vents violens en souflant avec la Marée la font monter plus haut qu'elle ne devroit selon les regles ordinaires, comme en souffant contre la Marée ils la retardent ou l'abaissent. C'est par ces principes évidens & généralement reçus que nous allons maintenant tâcher de découvrir ce que nous devons penser de la Baye de Hudson après les Observations qui ont

de la Baye de Hudson. 281 ont été faites sur la Marée dans différens endroits de ses Côtes.

Je remarque d'abord, qu'en prenant les choses dans l'état où elles font aujourd'hui, c'est-à-dire, en supposant qu'il n'y ait point de communication par un Passage de Nord-Ouest avec la Mer du Sud, on doit regarder la Baye de Hudson comme une Mer enclavée dans le pays de la même maniere que la Méditerranée, & même plus proprement que la Baltique, parce qu'elle n'a d'autre communication avec l'Océan que par le Détroit de Hudson. Je sçais qu'on suppose communément, que la Baye de Hudson communique avec la Baye de Baffine & avec le Détroit de Davis, & je n'ignore pas que dans plusieurs, sinon dans la plûpart des Cartes, on la représente ainsi; mais je ne sçaurois dire sur quelle autorité on fonde ces communications, & il me sera permis de douter de leur existance, jusqu'à ce qu'on les prouve mieux qu'on a fait jusqu'à pré-II. Volume,

sent. Quoiqu'il en soit, ma Thése subsiste toujours, qui est que, si dans la Baye de Hudson il n'y a point de Passage au Nord-Ouest, on doit la regarder comme une Mer enclavée ou Méditerranée.

Cependant il faut remarquer qu'en mettant la Baye de Hudson en parallele avec la Mer Méditerranée je ne prétends pas dire par-là, qu'elle ne doit point avoir de Marée : car comme elle est fort large, & qu'elle s'étend de l'Est à l'Ouest, il est raisonnable de croire que les Marées y doivent être fort sensibles; mais en mêmetemps il faut qu'elles répondent à tout égard à la cause dont on prétend les dériver ; c'est-à-dire en d'autres termes, il faut que dans la Baye de Hudson les Marées se trouvent telles qu'elles peuvent venir de l'Océan par le Détroit de Hudson, & au cas que les Marées ne s'y trouvent pas telles, il sera aisé à voir à tout Leczeur raisonnable qu'il n'y a rien de si absurde que de vouloir les attribuer à cette prétendue cause, &

de la Bage de Hudson. 283

moins impardonnable encore d'avoir recours à des Détroits glacés ou autres causes occultes, pour nous empêcher ou décourager à poursuivre nos recherches sur la véritable cause. C'est tout ce que je prétends qu'on m'accorde à ce sujet & que je crois que ceux qui aiment la vérité sans prévention ne sçauroient me disputer.

Or, pour venir à mon point, on avoit regardé dans la derniere Expédition comme une chose nécessaire d'examiner la Marée à Cary-Swan's-Nest, & l'on avoit inseré exprès pour cet effet une Résolution dans un des Actes du Conseil. Cet endroit est situé proche la Baye de Hudson, & il est certain que si les Marées venoient de l'Ocean en passant dans cet endroit, elles devroient y être plus hautes que par-tout ailleurs. Cependant ces Observations ne se firent pas pendant notre Voyage, & par confequent nous devons nous en rapporter à la Relation du Capitaine. 284

Fox, qui dit qu'en y sondant la Marée il trouva qu'elle montoit six pieds. Or comparons cette Observation avec celles que nous avons faites dans notre derniere Expédition. J'examinai la Marée dans une Isle à 62°, 2' de Latitude, & je trouvai qu'elle montoit dix pieds. Je la son dai de même à la Latitude de 65° sur la Côte du Welcome, où elle montoit treize pieds & au Nord de ce même endroit elle montoit dix-sept pieds; ce qui prouve évidemment que cette Marée ne pouvoit pas venir de l'Océan par le Détroit de Hudson: car si les Marées de ces Latitudes avoient été causées par l'Océan, elles auroient dû être proportionnellement plus basses qu'à Cary-Suvan's - Nest, & comme au contraire elles font beaucoup plus hautes tout le long du Welcome, il ne s'accorde nullement ni avec le bon sens ni avec l'Expérience, qu'une Marée venant de si loin, remplissant en son chemin tant de Bayes

de la Baye de Hudson. & rencontrant tant d'obstacles.montât toûjours plus haut à mesure qu'elle avanceroit. Mais ce qui donne à ce raisonnement la force de la Démonstration, ce sont les Observations qui ont été faites sur la hauteur de la Marée dans l'Océan Atlantique même, avant qu'elle entre dans le Détroit de Hudson: car on a trouvé qu'elle y monte cinq Brasses au lieu qu'un peu avant dans la Baye elle monte à peine deux Brasses. Il fera inutile d'infifter davantage fur ce fujet, puisqu'on ne sçauroit exiger rien de plus évident que les preuves que je viens de rapporter, à moins que quelqu'un ne veuille donner dans le ridicule de ceux, qui, pour pouvoir nier à leur aise la communication de la Baye de Hudson avec la Mer du Sud, sont forcés d'avoir recours à quelque Détroit inconnu venant de la Baye de Beffee dans celle de Hudson, en ptant par-là de la nécessité de derver les Marées du Welcome de la communication de l'Océan Atlantique par le Détroit de Hudson. Pour répondre à cette espece de subtersuge, il suffiroit de dire que personne n'est obligé d'admettre cette cause jusqu'à ce qu'on ait découvert ce
Détroit de Baffine, qui selon toute
apparence n'existe que dans l'imagination; mais pour ne rien laisser
desirer à mon Lecteur sur cette matiere, je tacherai d'y répondre cidessous d'une maniere plus satisfaisante.

Je passe maintenant au temps des hautes Marées & à leur direction; car après avoir fait voir que leur hauteur seule prouve sussifiamment qu'elles ne peuvent pas venir de l'Océan Atlantique par le Détroit de Hudson; il est juste de pousser nos recherches plus loin pour découvrir d'où elles viennent. Il faut remarquer pour cet esset, qu'en observant la Marée à la Latitude de 62°, 2' je trouvai que le Flux venoit du Nord & one la Marée étoit à son plus haut à que la Marée étoit à son plus haut à que la Marée étoit à son plus haut à que la Marée étoit à son plus haut à que la Marée étoit à son plus haut à que la Marée étoit à son plus haut à que la Marée étoit à son plus haut à que la Marée étoit à son plus haut à que la Marée etoit à son plus haut à que la Marée

de la Baye de Hudson. venoit du Nord en suivant la direction de la Côte, & que le temps des hautes eaux, a la nouvelle & pleine Lune y étoit à trois heures. Je fis les mêmes Observations à la Latitude de 65°, & je trouvai en+ core que le Flux venoit du Nord. Si donc il est permis de tirer quelque consequence soit de la direction ou du temps de la Marée dans ces parties de la Baye de Hudson, il paroît évidemment, qu'elle y vient du Nord ou du Nord-Ouest & qu'elle ne peut jamais venir de l'Océan At-Lantique: car en ce dernier cas les hautes eaux arriveroient de plus en plus tard à mesure qu'on monteroit en Latitude, au lieu que, comme je l'ai remarqué, nous trouvames précisément le contraire.

Il est très-vraisemblable, que cette direction de la Marée ait occasionné d'abord ce sentiment qui a prévalue ensuite, & qui est que la Baye de Hudson communique avec quelqu'Océan Septentrional par la Baye de

Baffine & par le Détroit de Davis. Ce sentiment étoit en quelque façon excusable autresois quand cette Baye étoit moins connue; mais aujourd'hui que toutes ses parties sont si bien examinées, il n'est plus permis de tenir de pareils propos, & moins encore d'imaginer des Détroits gelés ou inconnus : car si on a eu raison de bannir les Qualités occultes de la Philosophie, on fait de même bien de rejetter toutes les causes imaginaires dans des cas de cette nature, où il ne peuvent servir à autre chose sinon à flater l'ignorance & à obscurcir la vérité.

Or pour m'éviter à moi-même de pareils reproches, & d'un autre côté pour remplir ma promesse, je vais prouver maintenant d'une maniere incontestable, que les Marées ne peuvent pas venir de la Baye de Bassine ni du Détroit de Davis. Nous sommes assurés, que dans la premiere la Marée monte à peine six pieds, & Bassine dit lui-même expressément dans

de la Baye de Hudson. une Lettre écrite au Sieur Jean Wolstenholme, que les Marées tiennent un certain cours dans le Détroit de Davis, mais qu'elles n'y montent pas beaucoup, & non au-delà de huit ou neuf pieds, & que le Flux y vient du Sud. Or, comme toutes les Marées, en s'éloignant de l'Ocean qui est leur source, diminuent peu-à-peu en remplissant les Bayes & Golfes qui se trouvent dans leur Passage; il est évident, qu'en supposant que la Marée montât trois braffes dans la Baye de Baffine, & que celle-ci communiquât avec le Welcome, les eaux de ce dernier n'en monteroient pas même une brasse. Par consequent on ne peut pas alléguer ceci comme cause, puisque l'effet seroit non-seulement plus grand qu'il ne pourroit être produit par la cause, mais encore plus grand que la cause même; ce qui seroit une absurdité manifeste. On peut ajouter à ceci, que selon tous les rapports que nous avons touchant les Marées des Mers Sep-II. Volume. Bb

tentrionales comme des Côtes de la Neuvelle Zemble, de Spitzberg. & du Groenland, elles y font plus basses que nous ne les avons trouvées dans le Welcome. Donc, ou il faut rejetter absolument tous les principes établis par les plus sçavans hommes dans cet Are & confirmés par l'expérience d'une longue suite d'années & par la pratique journaliere des plus habiles Marins, ou il faut renoncer à cette idée des Marées venant du Détroit de Davis par la Baye de Bassine dans la partie Septentrionale de la Baye de Hudson.

On pourroit encore me dire, que je ne me sers ici que d'un argument négatif, qui ne prouve pas directement la communication de la Baye de Hudson avec la Mer du Sud, comme je l'avois promis. Pour répondre à cette objection, il suffiroit de prier le Lecteur de jetter un coup d'œil sur la Carte & de voir par hii-même, si cette Marée, ne venant pas de l'Océan Atlantique, ni

de la Baye de Hudson, de quelqu'autre Septentrional, peut venir d'une autre source que de la Mer du Sud, & si en ce cas elle ne doit pas y venir par quelque Passage situé au Nord-Ouest: mais pour faire voir, que cette vérité ne manque d'aucune espece de preuve qu'on pourroit desirer, & pour ne pas sembler me prévaloir ici d'une réponse qui quoique très-concluante ne paroîtra peut être pas telle qu'on voudroit l'exiger; j'irai plus loin, & je produirai une preuve évidente de ce que je viens d'avancer. C'est un fait certifié par la signature de tous les Membres du Conseil dans la derniere expédition; qui est que les Vents de Nord-Ouest causent les plus hautes Marées partout sur ces Côtes. Or ce fait, que je puis donner pour incontestable, prouve clairement, que ces hautes Marées ne peuvent pas venir de l'Océan Atlantique par le Détroit de Hudson: car si elles venoient de ces côtés, elles seroient les plus hautes par un Vent B b ii

de Sud-Est, & cela par un principe établi ci-dessus, qui est qu'un Vent soufflant dans la même direction avec la Marée la fait monter. Si elles venoient du côté du Détroit, le Vent de Nord-Ouest, loin de les faire avancer & monter, les retarderoit & baisseroit plutôt comme étant opposé à leur direction. Ainsi, puisque nous fommes convaincus du contraire par l'expérience, nous devons conclure delà, que la Marée vient de quelqu'Océan Occidental, d'autant plus que nous ne sçaurions autrement expliquer pourquoi le Vent qui souffle de ce côté, cause les plus hautes Marées.

On ne doit pas non plus regarder comme une objection valable, que l'Océan Occidental ou la Mer du Sud étant situé derriere ces Pays, il est par conséquent naturel que le Vent de Sud-Est cause les plus hautes Marées en poussant & élevant les Flots de la Mer contre la Côte qui lui est opposée. C'est selon moi un argument

de la Baye de Hudson. 292 qui ne mérite pas notre attention, n'étant par lui-même qu'une illusion, très-aisée à dissiper par la raison & même par l'expérience. Les plus hautes eaux sont causées par le Vent, qui souffle dans la même direction que celle de la Marée, & cela dans quelque direction que soit située la Côté sur laquelle la Marée monte, parce que ce Vent amene avec lui une grande quantité d'eau, qui seule peut faire monter la Marée. Nous voyons tous les jours la même chose sur la Côte Orientale d'Angleterre, où, nonobstant que la Mer Germanique soit située vers l'Est, les Vents de Nord-Ouest causent néanmoins les plus hautes Marées, parce que le vaste Ocean d'où elles viennent est situé de ce même côté. Ainsi cette difficulté, que quelqu'un pourroit se former sur cette objection, est si bien. levée, que l'ayant même expliquée par un fait connu à tous les Marins, je crois pouvoir maintenant m'en fervir comme d'une nouvelle preuve B b iii

294 Voyage

en faveur du Passage : car si, par exemple, on en appelloit à la décision de quelqu'un de désintéressé dans cette controverse & Juge compétent de la matiere, & qu'en lui présentant la Carte de la Baye de Hudson avec un Passage ouvert au Nord-Ouest, on lui demandat quel Vent y devoit causer les plus hautes Marées; je suis certain qu'il répondroit sans balancer que ce devoit être le Vent de Nord-Ouest. Par conséquent, comme c'est un fait certain & constaté que le Vent de Nord-Ouest y cause les plus hautes Marées des deux côtés de la Baye, nous pouvons en tirer un nouvel argument, qui est même très-convaincant, que ces Marées viennent de l'Océan Occidental, que nous appellons communément la Mer du Sud.

Mais nous ne manquons pas d'autres argumens pour prouver la même chose, & comme les conceptions des hommes sont aussi différentes

Bb iv

**V**oyage

296

testable, que la partie Septentrionale de la Baye est entiérement ouverte & sans glaces, pendant que la Méridionale en est toute couverte, c'està-dire, qu'on rencontre très-peu de glaces dans la Latitude de 64º ou 65°, pendant que la Mer en est beaucoup chargée à la Latitude de 52° & 53°. Or il est impossible de définir d'où pourroient venir ces Courans violens qui traversent la Baye avec tant de rapidité, si ce n'étoit de quelqu'Océan Occidental. Le troisieme & dernier argument est tiré du nombre des Baleines qu'on observe ici, principalement vers la fin de l'Eté, qui, comme tout le monde sçait, est le temps où tous les Poissons de cette espece se retirent dans des climats plus chauds, & par consequent on peut conclure. delà avec certitude, que ces Baleines passent ici pour la même raison. Or, cela étant, il faut qu'il y ait un Passage qui conduise non à l'Océan Septentrional, mais à l'Occidental, de la Baye de Hudson. 297 c'est-à-dire, à la Mer du Sud. En effet l'instinct de ces Animaux est en ce cas un guide qui ne trompe jamais.

Je crois avoir accompli la plus grande partie de ma promesse, & cela avec autant de clarté & d'évidence que la nature du fujet le permet. J'ai fait voir, qu'il paroît trèsvraisemblable par le Climat, la figure & l'apparence du Pays de la Côte Occidentale de la Baye de Hudson, que, comme elle a d'un côté une partie de l'Océan Atlantique, elle a de même la Mer du Sud de l'autre côté. J'ai prouvé par la hauteur de la Marée, que ce fait est presque hors de doute, & j'ai démontré enfin par le temps & la direction de la Marée & par l'influence, que le Vent a sur elle, que ce fait doit être absolument tel que je le suppose, & qu'on ne peut rendre raison d'aucun de ces Phénoménes. sans admettre la communication des eaux du Welcome avec celles de la Mer du Sud par un Passage au Nord298 Voyage

Ouest. Il ne me reste maintenant qu'à faire voir, en quel endroit on peut raisonnablement supposer ce Passage & de rapporter les raisons qui me déterminent à croire qu'il doit être court, ouvert & fort commode. Je commencerai par le dernier, parce que ce n'est que par-là que je puis arriver à l'endroit même du

**P**assage.

Il paroît d'abord très-vraisemblable que ce Passage n'est pas fort avancé vers le Nord : car on ne voit pas dans le Welcome ni dans la Baye de Rebut, ces accumulations ou montagnes de glaces qu'on fencontre ordinairement dans la Baye des Ours Blancs, (White - Bear - Bay) dans le Golfe de Lumlet, dans la Baye de Baffine, & dans le Détroit de Davis, qui femblent par-là appartenir à quelqu'autre Continent situé sous ou proche le Pole. Il y a une autre raison qui prouve la même chose : c'est la hauteur de la Marée, qui ne ressemble nullement à celle des Mers

de la Baye de Hudson: Septentrionales, & qui ne monte qu'une brasse à la Nouvelle Zemble. & à peine une demi-brasse à Spitzberg. On peut prouver par plusieurs argumens, que ce Passage, quelque part qu'il puisse être situé, doit être fort' court. En premier lieu, nous ne trouvons point de grosses Rivieres situées sur la Côte Occidentale de la Baye de Hudson, mais au contraire elles font toutes fort petites & foibles; ce qui prouve directement qu'elles ne vont pas loin & que par consequent le Pays qui sépare les deux Mers n'est pas d'une étenduë fort considérable. En second lieu, la force & la régularité des Marées fournit un autre argument très-fort: car partout où nous trouvons, que le Flux & le Reflux observent à peu près des temps égaux, fauf la différence occasionnée par le retardement de la Lune dans son retour au Méridien, dans les vingt-quatre heures; on doit le regarder comme une marque certaine de la proximité de l'Océan à

Voyage

700

d'où ces Marées viennent: & cette marque est en effet une des plus fures qu'on puisse avoir. J'ajouterai pour troisieme & derniere raison le Passage des Baleines qu'on observe en cet endroit : car en faisant attention à la faison dans laquelle elles se trouvent ici en plus grand nombre, il est impossible de concevoir. qu'elles puissent avoir le temps d'arriver dans des Climats plus chauds, si l'endroit par où elles passent, n'étoit pas fort court. Tous ces argumens pris ensemble s'appuyent & se confirment mutuellement les uns les autres, & on doit les regarder comme autant de témoignages qui concourent tous pour établir la même vérité. Si ce Passage n'est pas fort avancé vers le Nord, comme les raisons alléguées ci-dessus paroissent le prouver, & que par les argumens que je viens de rapporter nous puissions conclure ou'il est fort court; nous pourrons en inferer de même, qu'il doit être ouvert & commode; ce qui devient

Je me contenterai de rapportet un seul exemple, mais qui me semble quadrer d'autant mieux ici, que le sujet est tout à fait semblable au nôtre. On avoit conçu & entretena pendant long-temps des esperances de trouver un Passage pour la Mer du Sud en avançant le long des Côtes du Bresil, & delà jusqu'aux Pays situés au delà de la Riviere de la Plata. On avoit fait pour cet effet plusieurs Essais, jusqu'à ce qu'on envoya pour ce même dessein Améric Vespuce, dont le nouveau Monde porte le nom, & qui étoit sans contredit très-habile Marin & excellent Cosmographe. Il avança fort loin vers le Sud & même, à ce qu'on prétend, jusqu'à cinquante deux degrés; mais ne trouvant point de Passage, il conclut qu'il n'y en avoit point du tout. Il fut démenti par Ferdinand Magellan, qui découvrit & passa le Détroit, qui porte aujourd'hui son nom & qui conservera sa Mémoire tant que le Monde existera. Ce Détroit étant découvert. tout le Monde le regarda comme le seul Passage à la Mer du Sud, & c'est pour cette raison que le Roi d'Espagne résolut d'y faire bâtir une Ville & une Forteresse, pour empêcher les autres Nations de passer par cette nouvelle route aux Indes Orientales. Mais les Hollandois dérangerent ce Projet en trouvant un Passage autour du Cap Horn. Nous voyons par-là clairement, qu'après plusieurs tentatives inutiles on peut trouver non-seulement un Passage, mais même plusieurs; & c'est peut-être aussi le cas de la Baye de Hudson, où il y a apparence qu'il y a plusieurs Passages différens qui communiquent les uns avec les autres, comme il me seroit aisé de prouver par nombre de conjectures très-vraisemblables. Le Capitaine Fox a déja foûtenu de son temps, que la Mer devoit y être ouverte comme au Cap Finmarke, & jusqu'à présent ce sentiment n'a pas été détruit.

Après ce que je viens de dire on. ne doit pas s'attendre de moi, que je m'ingere à déterminer positivement l'endroit où doit se trouver ce Passage, & je crois même que ce ne seroit pas donner une bonne idée de moi à mon Lecteur que d'insister d'une maniere peremptoire sur cet article; puisque les hommes les plus scavans & les mieux instruits se trompent souvent dans des choses de cette nature, & que j'ai devant moi certaines Personnes respectables & très-entenduës qui se sont déja méprises plus d'une fois sur cet endroit en question. Je dois donc me contenter d'exposer sur ma propre expérience les raisons qui me font croire que ce Passage existe réellement & d'y ajouter mes conjectures touchant les endroits où l'on pourroit le chercher avec une certaine vraisemblance d'y réussir. Quelque nouvelle Expédition, qu'on fera succéder à la nôtre, fera peut être découvrir le Passage ailleurs, ou du moins d'autres

de la Baye de Hudson. 30 5 ires endroits qui n'ont pas été visités jusqu'à présent, & qui nous sourniront vraisemblablement de nouvelles esperances en nous faisant toucher de plus près au but où nous visons aujourd'hui. J'ai fait cette remarque, crainte qu'on ne m'accuse de prévention ou d'une espece de suffisance pour avoir osé déterminer deux endroits, dans chacun desquels je crois qu'on peut chercher le Passage sur de bons sondemens & avec esperance de succès.

En premier lieu, il faut remarquer que j'ai conçu de très-grandes esperances sur le rapport qu'on nous à fait d'un Golse considérable situé à la Latitude de 64°, à qui je donnai le nom de Chestersield. Ceux qui y avoient sait des Observations sur la Marée, rapporterent que le Ressux venoit de l'Ouest avec beaucoup de rapidité pendant huit heures & qu'il ne remontoit que pendant deux heures, & cela avec un mouvement incomparablement plus soible. Ils ajoute-

406 rent qu'à quatre-vingt-dix lieues de l'Embouchure l'eau, quoiqu'étant plus douce que celle de l'Ocean. avoit néanmoins un degré confidérable de salure. Or s'il n'y avoit point de Passage en cet endroit, & que l'eau descendit pendant huit heures à raison de six lieuës par heure, & ne montât que pendant deux heures à raison de deux lieues par heure; l'eau auroit dû être parfaitement douce : car comme il ne montoit d'eau salée que pendant deux heures, il n'en auroit non plus dû descendre après deux heures de Reflux, quand même le Reflux auroit été aussi foible que le Flux; mais comme il étoit beaucoup plus rapide, l'eau auroit dû être douce même avant les deux heures. Il est certain, que si l'on y avoit vu venir la Marée de l'Ouest, on auroit pu s'en fervir comme d'une preuve incontestable du Passage; mais d'un autre côté la Marée y venant de l'Est

ne prouve point du tout le contraire:

de la Baye de Hudson. puisque, selon le rapport du Sr. Jean Narborough, la Marée venant de l'Est monte à moitié du Détroit de Magellan, où elle rencontre une autre Marée venant de l'Ouest ou de l'Ocean: Pacifique. Je pourrois ajouter plusieurs autres raisons pour faire voir la vraisemblance qu'il y a d'un Passage en cet endroit; mais j'aime mieux les passer sous silence pour ne pas occasionner de nouvelles difputes. Il est plus à propos de laisser tout ce qui reste d'ambigu sur ce sujet à la décisson de quelqu'autre Expédition; & il est certain, qu'en y employant des Gens sçavans ans la Navigation, exacts dans leurs Obfervations & attentifs aux lumieres qu'ils en pourront tirer, ils seront bien-tôt en état ou de trouver ce qu'ils cherchent, ou de rendre raifon de ces Phénoménes, sans la supposition du Passage; ce qui seroit, une Découverte très-singuliere par elle-même & dont on pourroit tirers de grands avantages pour rectifier Ccii

208 Voyage
les idées qu'on a eûes de tout temps
& qu'on a encore généralement partout sur ces matieres.

Le second endroit, que je dois nommer, est la Baye de Rebut. (Repulse-Bay) & les raisons, qui entretiennent les esperances de trouver ici un Passage, sont les mêmes que j'ai si souvent alléguées, c'est-à-dire, la prosondeur, la salure & la transparence de l'eau, jointes à la hauteur des Marées qui en viennent. Ce sont en esset toutes ces circonstances, qui sont beaucoup esperer de cet endroit.

ne prétends pas soûtenir qu'on doit absolument trouver un Passage dans cette Baye; mais il me paroît très-vraisemblable que nous pourrons y toucher de plus près à la Découverte en poussant les recherches jusqu'à la source. On trouvera peutêtre cette expression obscure & en quelque façon impropre; mais une comparaison mettra ma pensée en son plein jour. Nous devons regar-

de la Baye de Hudson. der la Baye de Hudson comme une espece de Labyrinthe, où nous entrons d'un côté par le Détroit du même nom, & tout ce que nous cherchons est quelqu'issuë de la Baye de l'autre côté. Nous avons toujours esperance d'y réussir en faisant un Essai après l'autre, allant toujours en tâtonnant, jusqu'à ce qu'à la fin l'issue soit trouvée. Or il faut convenir, que cette Méthode de la chercher est extrémement pénible, & où il n'y a qu'une patience infatigable & un zéle dépourvû de toute partialité, qui puissent nous faire réussir tôt ou tard, sans que personne puisse dire quand. Cependant, si nous sommes réduits à errer dans ce Labyrinthe, ce n'est pas absolument sans guide, pour peu que nous fassions attention à tant de marques du Passage expliquées jusqu'ici, & que nous regardions, comme nous le devons en effet, la Marée comme un autre Fil d'Ariadne qui semble nous conduire par tous les dé-

**₹10** Voyage tours de ce Labyrinthe, & qui, si nous avons soin de le bien suivre. doit certainement nous en faire fortir. Or, comme la Marée monte considérablement dans la Baye de Rebut (comme on l'appelle quoique fort mal-à-propos), & qu'elle y entre en venant du côté du Nord; nous avons toutes les raisons du monde d'y faire un nouvel Essai, qui, s'il ne nous apprend pas tout, nous donnera indubitablement des lumieres qui pourront nous conduire plus loin. Je crois m'être assez bien expliqué sur les esperances que nous devons avoir touchant la Découverte du Passage, & avoir en même temps justissé la cause pour laquelle je combats & qui est la poursuite de nos Recherches, jusqu'à ce que ce Passage soit trouvé, ou qu'on se soit mis en état par quelqu'autre Découverte de répondre aux argumens qui plaident pour sa réalité.

Je pourrois ajouter ici plusieurs choses touchant ce sujet; mais je me

de la Baye de Hudson. contenterai de soûmettre au jugement équitable de mon Lecteur le raisonnement suivant, qui me paroit tout à fait décisif. Depuis une longue suite d'années, que nous nous flatons de l'esperance de trouver le Passage de Nord-Ouest, que plusieurs grands Hommes aussi sçavans pour la spéculation, qu'habiles pour la Pratique, ont regardé comme trèsproblable, & en faveur duquel ils ont produit quantité d'argumens plausibles, on a fait nombre d'Expéditions pour chercher ce Passage tant desiré, & si d'un côté on a été assez malheureux de ne pas l'avoir trouvé jusqu'à présent; il faut convenir de l'autre côté, que personne jusqu'ici n'a fait aucune Découverte, qui selon le jugement de gens raisonnables & fans prévention, ait pu combattre validement les argumens qui prouvent la réalité du Passage, & qu'au contraire toutes les Découvertes qu'on a faites ne tendent qu'à les confirmer, comme il paroît entr'au-

tres par la derniere Résolution de notre Conseil rapportée dans la Seconde Partie de cet Ouvrage. Il est encore très-sur, que par tous les Essais si fouvent réiterés, nous nous sommes approchés de plus en plus au grand Point en question, & qu'une nouvelle Expédition bien conduite ne peut pas manquer de nous donner la certitude positive, si un tel Passage existe ou non: & comme je regarde du moins ce dernier point comme une chose hors de doute; je crois, que ce seroit faire tort à notre reputation, comme Puissance Maritime, & agir contre nos intérêts, comme Nation commerçante, que de vouloir abandonner un dessein qui a été poussé si loin & auquel il manque si peu pour être accompli.

Qu'il me foit permis de représenter encore à mes Compatriotes, combien il seroit injurieux pour la Nation Britannique & préjudiciable à son Commerce, si après avoir poussé ses Découvertes jusqu'au point où elles

Digitized by Google

313

elles sont aujourd'hui, elle voyoit un jour des Etrangers jouir du fruit de toutes ses peines & trouver avec le secours des lumieres que nous leur aurions données, cette nouvelle route à la Mer du Sud & aux Indes Orientales; pendant que, si elle existe en effet, il est dans notre pouvoir non seulement de la trouver, mais même de nous en rendre les maîtres. Il est vrai qu'un Monopole est souvent ruineux & dangereux étant entre les mains des Particuliers; mais un Commerce exclusif a été de tout temps extrêmement avantageux pour toute une Nation, comme je pourrois le prouver par quantité d'exemples, si celui, dont nous jouissons dans nos Plantations, ne nous en fournissoit journellement des preuves aussi convaincantes qu'on sçauroit les desirer à ce sujet. Avant de quitter cette remarque, je dois encore y ajouter, que nous avons d'autant plus à craindre d'être prévenus que nous voyons regner dans ce II. Volume.

Siécle un esprit universel de Découverte, soit pour trouver des pays inconnus, soit pour étendre le Commerce, & cela dans tant de parties dissertes du Monde & même dans des pays où il n'y a pas si long-temps qu'on n'avoit jamais pensé à pareilles choses. Nous sçavons avec combien de vigueur les Russiens poussent leurs Entreprises pour trouver de leur pays un Passage à l'Amérique, & seroit-ce pardonnable à nous de négliger une chose de cette même nature, & dont nous sommes si bien les Maîtres?

C'est à cet esprit de Découverte des autres Nations que nous devons même certaines idées, qui parlent beaucoup en faveur de notre plan. Je n'en rapporterai qu'une qui, à ce que je crois, n'est pas parvenuë jusqu'à présent à la connoissance du Public. Un homme de beaucoup d'esprit & très-véridique, étant arrivé il n'y a que quelques mois de Pertugal, nous a assuré, que peu de temps

¥.

**ays** 

n-

es

ms.

1PS

il-

n-

:n#

le

&

٠;

L=

B

tc

15

1

'n.

C

f

u

[-

318 Voyage

eaux prouve évidemment, que le Courant est ici fort haut & très-rapide; ce qui s'accorde encore parfaitement bien avec ce que nous devons supposer dans le cas du Passage. Mais indépendamment de tout ceci cette Découverte est de consequence en ne la regardant que comme un fait de Géographie, qui a été si souvent le sujet de contestations, & sur lequel M. De l'Isle un des plus habiles hommes de la France a écrit une Dissertation très-curieuse, dans laquelle, loin de lever la difficulté, il tache au contraire de prouver; que jusqu'alors on ne sçavoit pas avec certitude, si la Californie étoit une Isle ou une presqu'Isle.

Je finis ici la Conelusion de mon Ouvrage, après avoir exposé à mon Lecteur aussi succinctement que j'ai pu les motifs qui m'ont porté à parler avec tant d'assurance sur la probabilité & la possibilité qu'il y a de déterminer un point, qui a été de tout temps regardé comme étant de



de la Baye de Hudson. 319 la derniere consequence pour la Nation Britannique, & qui a mérité des attentions singulieres & des encouragemens considérables de la part du Gouvernement. Je soumets volontiers tout ce que j'ai dit à la Censure du Public, dont je ne prétends d'autre jugement, que celui que méritent la vérité de ma Relation, la singuérité de mes Observations & la singuérité de mes intentions.

Fin du Deuxieme Volume

De l'Imprimerie de BALLARD Fils; rue S. Jean de Beauvais, 1749.



. Digitized by Google

